

Rps 7819.



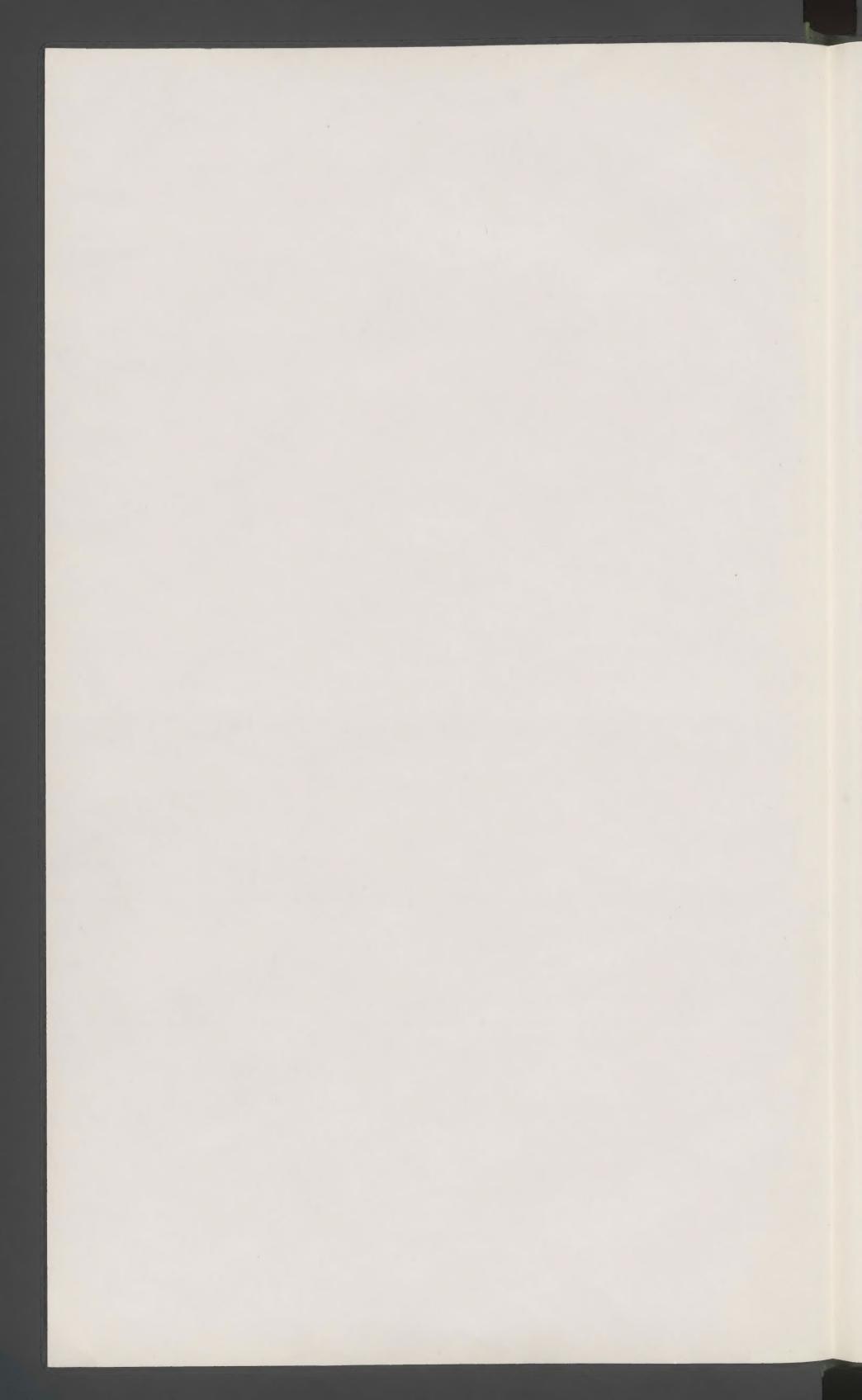



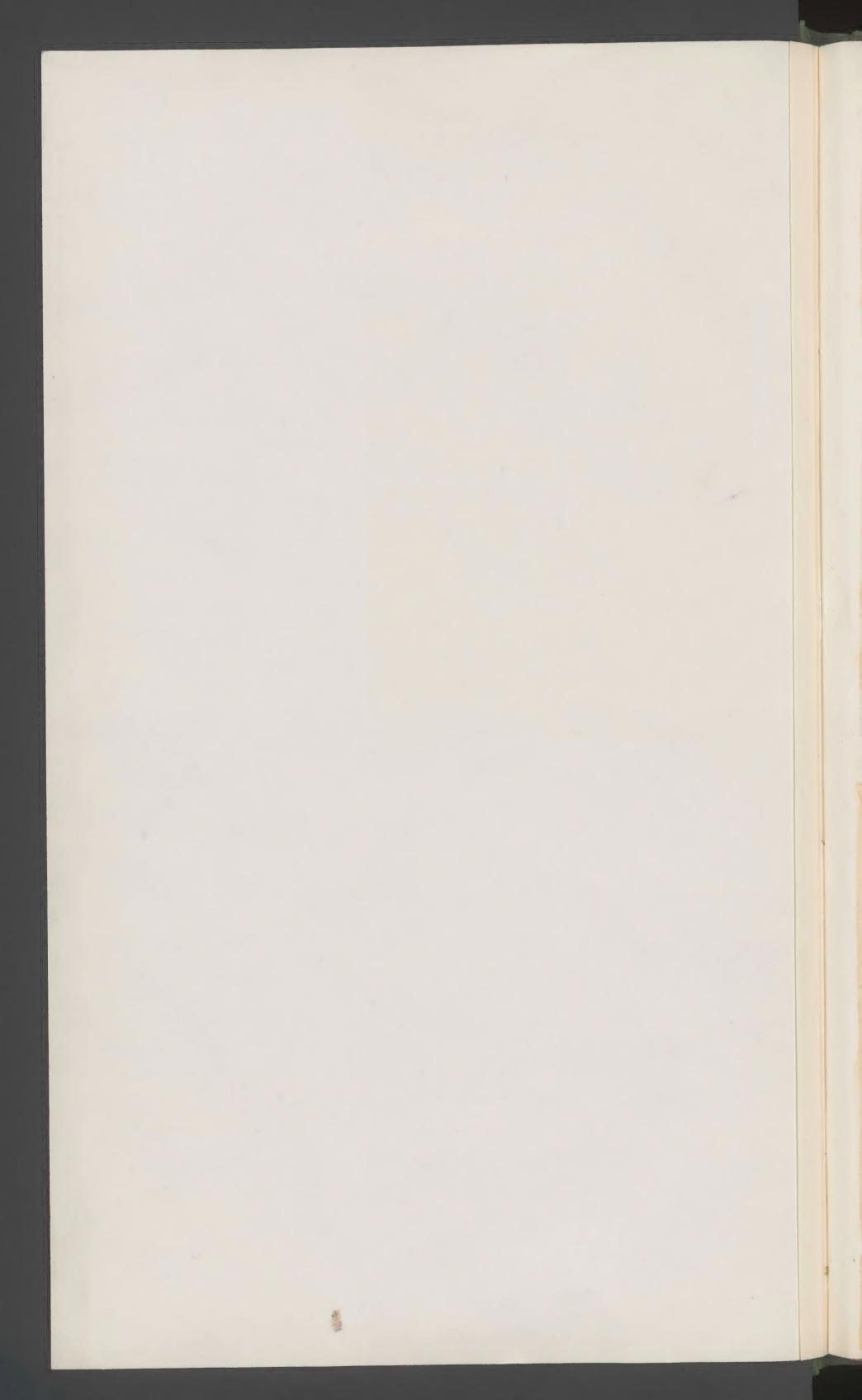

3 hwietina. 1828. Petersburg Tochany Edwardie, we dwie goding to odrytamin twojijo listu pod data 15 10.m dam do odpišu- tvije jur moje zdanie o]. nore, ktore ci najswerry datem. week omo un rysklym, jun sig rdage myjerdie do Per-En , mimane were potreby powharacciping by o jan najvychlysse druhowanie mouts poern jehria Tym je baurem widrie jened mojem oddalemene fig- Jah wy pouvolilisue na uniesvorenie u Jaretas warranshich tale glyviego artyrutu o improviracijach i pobycie ku ostatum Dama - nimorna wizhrej pavali napirai - due wam prystai aspowiel' na teu list, - many podejvrenie re 90 Malinowskie do was jurat, donies cry prawda. Rordanie bilihaw na mybor pisary idre bardo niepomysluje pourino werellich soodhan horydurg ranuaja druochowskiemu nie rete'nosi - Jun

Drighi à setue va donnésieur un o lisie bevierli, mue dolythoras to srore sue mi spokato i podobno nie spotra - Ponimo Estylu admian litore sie w mojem serve à i sposobie uvarania hobiet porguity ( rawere z wiellie roshoera sturbalbym Step o nur auf da Eliweiter but a jerrere zwig. arra romawiat i nairona i najlipna n Joria. Adam tu bilkahvotnie o niej wyo- se minal, i, entre mont soit dit, progrand mi o sie ie chriatby ja widie twoje lub moje u rong - orige ir mogth by wobii p norshiwegen kardigo mestroryrus, noranna horyby unial cenin jej dobroc i Tagod nosi, ale nigdy mi podobna myst do po glowy nie ongerta - hajpred rem Eurwy a migdy silvie metrochat, a potem re cruje ir skan matrinshi bytby najmestosow n nigry do mojego charalteru, htory corar ma wie ej nierownosie - co ror minj t

lisie siz pryprærye do miejsen i hedre, i jule de die vin sie volge shon ory na rupet um rolo; formo tricjain \_ cha cha ha niemage me Eerce ad Emische westryman ja uni tig. quity le sir cubie tyre, bytoby to, jah sa-. Step dre, bardes chorowines rerefrue ty same ruiz lipinj aviets o tem, danno zysem stote iona niewen herarniejsnego stam twee, wyo- seru, a rateur jak du Egdru. - hopis eat nie o tem do mine tale store ore julija do moj viebil, what nie ored other tenimie bil pominnismy- to prestlyne ledwie wanna by govini dorrest mig list Julijana is wij current cher me scale duty postige cruje howai ra te piglinde wie vre ale mie tosan wien givie go i listem sruken. Ida. i minj pe mi fiz re muri jur byd u kravka.

piere maryhmiast po shouramen tego lister, gjodrewany siz widrie go ku niebawem - Puram, wariemski, Zuhowshi i Kortow, pierwsi poen rusy moura, a Adamie i rownem prawie natreme unie sie niem choe more unie noverem Surslivy Ham golie sig Lytho Enajdye, mie zystan sraumet icz winna jego enohom i junijuvani- Baj Ka to re sig nimorna z curry stanty werelie, ja kurda porhurate Ma Adam z najwirkna pryjemnosicz styre, a stawa jigo hyle mir ciery ile moja własu. wien ie i by ornjet podobnie alesny dobad Lah sieste przyjarnia Navieni by han siz horhany, ze jeste nam sig htorenne su whose memato. \_ Sast retow day. Edwardie Maniaj Durochowshiem i spiese i douhiene jak moret Twoj alexander o

23 wrusma 1884 Paris gy me N.D. Se Change Provode piszesz Kochany Edwardie,
oba jul west isne tom lor Samo rowidiani jeden perski poeta 6 tory k sigilieg others. ry The bys, roselodinin any vojem, are by sig doviednie coremna by his readalistucome いったいではない "do sudmi rechatte". Azadis sputes gely windran the lat redeciato?" hichylkom stady, ale name mi chow ja to to Krywe litery liste majego po hvierd a tobic. Idea sig paringe obejoy, do Kota, jak po gradobicim ktosy, nascievim let wrys Ring led wo Kilka stercy, da tego nonein il Ziasna musij wata. Turai i moje pri gjanste mtodik per pred Bagiera Sem Jednema wadona cremenas destred cierps na type padole stacke. Il naster In Paryon Tythe Boldon Zalesti porostat-lig nej megelji, spotorisnej nam literacting asmin. Staring reawel latamicas) was, dorywa trie. Borningele pod Cangrem pory wruche sugy Lauratem crypai prrypirireong in wrivay pour. Done by Paravirue trois roysom. 2 Truntosis,

Berio muie .... in sette : Engage Cude Bal i vrasy surety panieci mlo doli haraj Crytare Esse natuje weby i orobno o tem najira. Miewien & lo en, ling dagun li mi tak i ces jodobneg, o diango. napilar. testem ? inim najdting w lang ne porting warney bared. (cay die said the service of eportes. Tuatas tou tu todans no ka tetre w Colly is winkings in tead kolunde alle ten letereyothing to trying in a diture transcription 1843 your Condient by leas 2 min. Wellorong idea poryon stong to pour 3 Tow. dung i cialem proswiger sing sy unenquistrien & Term poprioty obu meantygly areby my moglision Egebrie o Spranie (tak ja nangovali) aporto owany pour type dwoch nierow sugar de viere walling poholenin i ratio viceni. Te way skiego eo doto prisons i co julius , sella chen, a my tolem to Jacej na własciwej wy wkości. Teren talen opo. uri alaxay major historyos ne dige to znyom nam historya jul h Famshvam. More Kind? 1/ way Ke traje / ... golege z ludzi vrzjącycy ste and i serce i ge minste desamiororge i Elatami tronta. Le trocha primirie ktoré rigdy obfilie nieposiatella.

ore 3 a 4 routato mis Kilkap sangel paningthe Orthozy gurin to un porniej jurile mis porture, zdrowie Tenn stately in nitry treses; do Sieti- Pa Divachustu siscin latarde profesorate whollege in thomas Estais to brutes. ivrezez Truly by to cause Twa sigocomi 531 with miss procession den in in a man o view dory spectogica den igni history in the fine history in stance Zour ustych, wolf o Count · surry ag pensionametrem Francis une corte dem winyen to inter Dla nego prestati, my piras oponiem nor pepis, w Colly. A ling forty/ho a or principle lat per by the mores we transie of townym when I hapvarning the prong Cystny [ Typia mozego by to wychorvanie more in trust Budry Oy. lou, Roos poblogoed and Belie unjstarry, us letor Registan hour dourgo from whei many nach would a fire in many nach would a fur some sous. wisting matt tall in har (or of morsking, all- angressing kompay. Dising abiadays a unice. Prayperlant Burishing to. og lisin to potudniowy ameryti. Drugi maj Redry gra i Walles rilety. ini Man, ingenieur dequiences je talu in can for This bie, 100 govanni Andone go rie kilorije prava. ing itto. robotnikov dobyvający Kontree .... ui. opo. Porerwas bando miletofro ame moje, Ignay Zregoons. Doneyllo & Long warora junginosomi list (was Esta / who a terme same poryhedling tyle mi pryking! · ducka rung o Krahowing wastrawie i Cikwa in thank nagrand re ar povrutem lok natiget expanse. con corlan

Scieli Siestozyreka tuga do kyshira, orus. Knji Eg pulskiem vorjoanoni Aven to na 1800 twose praysile jij cos ma le sita dt sprano on one o perongen poemarie pershim under a nas melnajomegne, a prosto t bym rish Hugo gdyn terar jertem rupe Suis. Freen nasu mijego. Prawie že zui. Kudu Raja to sava proplaring, ale by Gran way it tem setwice in aly women just propoles prostoja tyllo roke to dodania. Poema Lay to produce perlowe 14 see with goly monegoto vistalisi, Ferrya 2 rak Chalifon and braich, same wing 2, Ponovar i papir parystat a Rayum mis eyon wounds for the charmon. Everiszey jesone pogame. pryda na wing chroscijanisag. Poem. I jul howeth stragotanie z nouvego i storen, testame. To.: tal. Time and Mande 1001; any Morelia i want florofow grein. Mongebroin pound na islam are kologija myto log izgreg chorerer ande Jokesly have were rostavida wplyrowelke napon sucondonera persky i na wayshy sty, ration senty Varfin ryli Mistykow Filorofors Fave et Vale. H. Chor A.

Crecrot Jan.

List do A. Edwarda Cdynica. — Prosi e potrednicture Cdynica w sprawach literachiek a histogarzem ? Lawadzhim — e wydrukowanie & Migarzem?

kratzury z recenzna na dustoldnue daje liratzewskiego, która - Tygodnik peter sturzu umiesut a opustarzewiami i zmiawami.

10 Bartnikach. d. 18 Stycznia, 1846.

JEAD ICEANA CORSKIEGO



Sportiewam dig, že nieromaniste mi shoojej pamary as interesJark Inkasskich. Pan Tawadeti mudi byt entoniek Johy, ale werzląJark Inkasskich. Pan Tawadeti mudi byt entoniek Johy, ale werzląJem muie i nie akkuratury i nierbaty. Ja zai przy nierdriwim i stap nierotoky i niekarnyć erasem shyemanskiej ciespliwimi i stap ju zustoky i przykrodu z jero nie akuraturaturali, a on niesmaki z muju zustoky i przykrodu z jero nie akuraturaturali, a on niesmaki z muju zustokan mież mudi. Od cesp możesz nas obe wardnić, jesti ciekiedy przordinistawo swoje i pomor mi raczy z okazai. I torzy niekiedy przordinistawo swoje i pomor mi raczy z okazai. I torzy wiekiedy przordinistawo swoje i pomor mi raczy z okazai. I torzy utwonymatem od niesp kilka kiepiek, który s niespostawani je przywość odcizw. prostatem do niesp suprowski; varzysz za nie przywość odcijar zatarzające się pieri spiewskiest Dla Dodania do rykopien piejar zatarzające się pieri spiewskiest Dla Dodania do rykopien piejar zatarzające się pieri spiewskiest Dla Dodania do rykopien piejar zatarzające się pieri spiewskiest Dla Dodania do rykopien piejar zatarzające się pieri spiewskiest Dla Dodania do rykopien piejar zatarzające się pieri spiewskiest Dla Dodania do rykopien piejar zatarzające się pieri spiewskiest Dla Dodania do rykopien piejar zatarzające się pierie spiewskiest Dla Dodania do rykopien piejar zatarzające się pierie spiewskiest Dla Dodania do rykopien piejar zatarzające się pierie spiewskiest Dla Dodania do rykopien piejar zatarzające się pierie spiewskiest Dla Dodania do rykopien piejar zatarzające się pierie spiewskiest Dla Dodania do rykopien piejar zatarzające się pierie spiewskiest Dla Dodania do rykopien piejar zatarzające się pierie spiewskiest Dla Dodania do rykopien piejar zatarzające się pierie spiewskiest Dla Dodania do rykopien pierie spiewskiest Dla D

Downton vintrije, ie Pan Edward Dohndrig spekrijnie patrog.

na literaturz i u krytyki się nie usdaje; ja tri skri vindez Irinor

na literaturz i u krytyki się nie usdaje; ja tri skri vindez lene
logi w pistanim, notuje vrasem te slicepne trasery; miluz; lene
brutow byto wybrymai vrytują korafrendski up woi solstowe boje.

brutow byto wybrymai vrytują korafrendski up wie kling donkrijan stan

napistotem steventia i poetatem do tygodnike, klory donkrijan stan

pie astykuty o koniant i trytomowe povieni, nie mogt wybru

kowań cathericie myst uwag; overski est e, upostryt tukienim

kowań cathericie myst uwag; overski est e, upostryt tukienim

bodatkami, klorych wstydzie się dyche, i które zami erają nie

dodatkami, klorych wstydzie się dyche, i które zami erają nie

prawdz wzglydem krytyk zamado ugetomiomery spaboro stę cy,

prawdz wzglydem krytyk zamado ugetomiomery spaboro stę cy,

narodit omytek w kiepark stronic przywodzonych; nejtrudkie

narodit omytek w kiepark stronic przywodzonych; noże trafec

weigtem urgonekowań noje uwagi desichie: może trafec

weigtem urgonekowań noje uwagi desichie może trafec

weigtem urgonekowań noje uwagi desichie więnej obań o styl

do przekowania pidzących, że cokolniek więnej obań o styl

i rzere dany należy.

Podytam vigo he uwagi de taski lana Edwardz Dhewriega, abys je ddat do Ceneury, pustavat his o prodeze premolenie abys je ddat do Ceneury, pustavat his o prodeze premolenie America i urghrukowat a Zawadekiego, hub gdzie imbriej 200 drukowania i urghrukowat a Zawadekiego, hub gdzie imbriej 200 exemplany na najbandzym pepriense, najodzurydnijdzym drukiem, ber żad nych oktorok, jak brodzury, tylko zdzyła i ne zatylku sklejona, i przydytające mie 20 exemplany gratydynych, na resetę kodzt druku ber zarobkim Ha mnie, a tylku procentami dla xiggarzy, roztożył i za primbii twem zagywany po to dzytawi, dana jni do Zarwadekiego odcytam, od krincy i list

Am Pan Edmind stryma.

Somoury Paine Auculia. Abbushings. sportionson dig. is visiblemainte mi dusque pomory as indusera the state of the second of the state of th I'm music i nicables voting i midbaty. In rai you misabovien i he was the second of the discussion of the discussions in in a come a continue to make a second ent mangethan mich made it weep mich mas abse muchunes; field michiely probridisting wing. when at may till . . . I will not make my the 25 years To I was a second of the special and in for independent the girth regression is the mount of stagens we and a first first of the second of the secon grange and the first the first some of the first second The state of the s the state of the s I have to the to the wind abouting it is the I've in fishering, noting wason to the gree traying i witry; leve to the state of th house cottonine of the second when robothermin, things with their sig by he, is those in ... The state of the s weether is almost man man interest is an it to fee I predumining gidagey dise in it is in it year damy nutery. the true wife is margi do tració hour thank the began ship to order to Consumy, purboral by a mine ... distribution i confronterent a Tornadoli . in gla . . Les . . . . I want standok into books . I was . . . do. the stage of the same of the same of the same we if the first of the survey of the same me it is the property of the second of the second is youth some in to townshiring odeston, as known . histo - surgerities Coroll . Al work history vigestat. Ne kveste ugdania progetam onbli tech proseq Solere with tapen harvarki uning crafe med others is and abelvas made unad amode, i protecke proverse. Italia technic viad ins, ja delivas protes megisternous, med tespe technic viad ins, ja kingar protes megisternous, med tespe technic viad ins, ja kingar protes megisternous, med tespe technic viad ins, ja kingar protes megisternous kingaturka, protes viad insertina je voina a Krapewskier i litery wigkere fraku przytowni les wiesder, anythine pidanget, why withe byth procenthis winder, prom dre zachowar. Kraszewski pista prejemsk 2. ja u dishe s tak jak dig uguania; inenegwam, albo sako w kilku ugonzant, kreskomania e, to leging mymaniamy e obsente, muzyerne, mis lieemojgre je Marung. had pisowning touke dig zastanamiam, nie tak to Tatara yers, jak sig waje na pozov; ale kilker moze away kiery nagrily. liespin niedostatek xánik, i Movinskieg, am Swejkowskieg i innych, inday A driet Itan nierstatem. O pieme dreys depression in jui downs a F. Zawarkiego; ale co jum de tege, nie projetyta zajewne a diche niemając. Krolikow. ekier resprang o galigemach i germaniemach redbym prece explai, ale i tytata jej nyprisai niegotrafig katalogin danniej sych ni emajor. Francis jak mogs i de edronie pozwale, kieje ki lepsee nowo wyelvtrage zaku viduje. Crytam za he debie asgenide Triwayna staroinianda; a navet beats starodonny Restrictiony, jesti vierglinosi Irbanie, a viego legotres vistais melidie. Take to inejske literatura, za lo spi sig dosyi, um Di his brooks, ale some type his yokujuis, nie bak jak w ma-Change grange. Tyentbym wiedier o whomin Obrige Phinches Edwardine Deborderijon, i po Debranim bega lista priemiska · posytki ze velpominonemi Ulwagami i piosukanin, wydyłają? eight by rayen, proby mig o bem uniadomic, advettiger do howogrithe we Exagnois Wrillerskiem bytem advokatous Ladois Consistenz I. Ha prestaria I. Crendenis In Bartick; toi dames wegin' megge i s golytka for wydrukowaniu wag nad Justing P. Krapewediego. Krings bu list zyng zdowie i promyelman I promotingen dearunkiem Obejge Princhen Debrotigion najvistry etny Jan Creurt. 1846 Styrpina 18. diet eig erekojn okario He westania na w Barkirkent. agreed 2 Parkik okasia do wilna do mierskajanis ben Pani markien

egeronej more: majornej Pain Edwardown, French Kerseg dens 26 Sygnia Destam. Testi enajoma to pani, mvine lydia po nymetensamin exemplanse pres ing Destar do mine, to min we do dome sweep okenie; jesti vie, stryman grusty; he ages of the second section of the second section of the second with its him the extra to the second of the dis inguarinas insuriquem, allo isable in it is the state warie e, la legier upusuisanz e descute, musques, vis trieinsigne je Morenz , had justining books bis replementarions , sice is it has a the trip to me in tilles made in if the state of the s typ, me prophyto rapeium a locke mismange. It is energies frauje (it may i ile estronic premale, hisi he tentes nous andudant - the wine light - I take an in the state of th the are an open a morning in the second of the my graph of the second of the hi in brooks, als somber upotrojnie pais lak jak us oning there is a series of the serie to the contraction of the contra of a contract of the second with the top a sittem was the time to the in the street of the street of the street of the have garant insurance when we getting a seguin more was my with a second of the second of the second The same of the same of a Obeje Pinishen aldondrigoris gente guinipae antegraf. Jana Cr. 1111 the grand of the state of the s w Signification . R. aired day crediting one in the declarate name year by water it, sign enough , wherefor day represent in Contract consersed to my ine to miscould so have been in mention

## Grób Jana Czeczotta w Rotnicy

pod Druskienikami.

Rotnica, znajduje się o wiorst parę od znanych ze swych źródeł mineralnych, a należących do jéj parafii, Druskienik, które słusznie zaliczyć trzeba do rzędu najcelniejszych zdrojowisk w kraju, tak pod względem siły i skuteczności ich solanek, jakotéż i wybornych kapieli w Niemnie i Rotniczance, a niemniej wdzięcznego położenia, wybornego powietrza, uroczego zacisza tej, rzec można, wiejskiej osady i wzorowego urządzenia zakładu, który pod światłym a energicznym kierunkiem D-ra Jana Pileckiego rozwinał się tak świetnie, że pod niejednym względem mógł rywalizować nawet z zagranicznewzględem mogł rywalizować nawet z zagranicznemi. "Nędzna niegdyś wioszczyna (pisze Girsztowt w dodatku do Gazety Lekarskiéj z r. 1875, poświęconym wodom mineralnym w Ciechocinku, Busku, Solcu, Druskienikach, Nowém Mieście, Birsztanach i Sławinku, gdzie podał portret i życiorys tego lekarza) w ciągu lat niedługich, dzięki jego umiejętności i sile woli, przeobraziła się w piękną mieścinę, a gaik, którego ciszę przerywał li świst wiatru i szmer fali niemeńskiej przekształcił się wiatru i szmer fali niemeńskiej, przekształcił się w ozdobny park, w którym rozległy się dźwięki orkiestry i spiewaczek, w cieniu którego zasiedli uczeni, literaci, artyści, morze zaś piasku pokryło się zielonością, wśród któréj r. 1848 stanął kościoł, a następnie cały szereg dobroczynnych zakładów". Wymieniamy je w porządku chronologicznym: r. 1850 dom dobroczynności dla biednych bez różnicy wyznań, w którym rocznie otrzymuje bezpłatną kuracyą od 50 do 80 osób; r. 1852 przy pomocy rabina Abrahama Tregera, powstał, staraniem Pileckiego, szpital dla ubogich Izraelitów, dający przytułek w czasie pory kąpielowéj 200 — 300 osobom; w r. 1856 na przedstawienie jego, kosztem rządu dźwignięto szpital na 36 łóżek dla niedostatnich urzędników okolicznych gubernij; jego wrekiestry i śpiewaczek, w cieniu którego zasiedli uczetnich urzędników okolicznych gubernij; jego wreszcie staraniem założoną została i ochronka dla biednych dzieci. Dzięki temu, powiada Girsztowt, dnych dzieci. Dzięki temu, powiada Girsztowt, — "Druskieniki się stały dla chorych Mekką i Medyną, a dla uczonych i artystów nowoczesnemi Atenami". Tutaj w ciągu trzech lat wydawało się (drukowane w Grodnie) czasopismo, p. t.: Ondyna Druskienickich źródeł, pod redakcyą D-ra Ksawerego Wolfganga; tutaj odśpiewano 12 oper; na scenie grano tylko oryginalne wysokiej wartości sztuki; słuchano i oklaskiwano pierwszorzednych artystów i artystki; tuskiwano pierwszorzędnych artystów i artystki; tutaj zježdžali się Moniuszko, Syrokomla, Tripplin Apolinary Kątski, professorowie rożnych uniwer sytetów i akademij (między rokiem 1844 a 1859) Tutaj téż, w roku 1847 (10 Sierpnia) zakończ skołatane przeciwnościami życie ten, o którym koledzy uniwersyteccy niegdyś śpiewali: "Jeśli hodów godna cnota, Któż cnotliwszy nad Czeczotta Kraszewski, w tymże czasie w Drugkienikaci. Kraszewski, w tymże czasie w Druskienikach goszczący, tak opisał ten zgon sprawiedliwego: \*) "W tym roku (1847) jedne tylko śmierć, śmierć Jana Czeczotta, autora "Piosnek z nad Niemna i Dźwiny", i "Pieśni Ziemianina", postrzegły całe Druskieniki. Téj ukryć nie było można. Przybył tu ten pelen prostoty wiejskiej spiewak, pelen enot człowiek, po długich a długich cierpieniach, zamknąc

zgonem chrześciańskim życie prawdziwie chrześciańskie. Ubogi jak J. I. Rousseau, i dumny ze swego ubóstwa jak on, Czeczott, w maleńkiej chatce, w nie

<sup>\*)</sup> Druskieniki, szkic literacko-lekarski, przez J. I. Kra szewskiego i Ksawerego Wolfganga. Wilno, u Zawadzkiego (1848).



dostatku, któremu musiano zapobiegać tak, że o tém nie wiedział prawie, skończył dni swoje. Jedna siostra płakała u osamotnionego łóżka, które odwiedzali nieustannie wszyscy, ale odwiedzający nie przerywają samotności. Umarł osamotniony, jakem powiedział, bo nie miał ani rodziny, prócz siostry, ani przyjaciół swych ze starych lat. Pięknie to dla Druskienik, że ostatnim godzinom i pogrzebowi nie brakło ani funduszów, ani czujnéj i troskliwéj opieki.

"Kto widział Czeczotta na łożu śmiertelném, trudno, aby go mógł zapomniéć. Twarz to była uśpiona w uśmiechu słodyczy pełnym, anielskim. Okropne zniszczenie choroby nie zmazało z niej sladów, jakie dusza wyryła na obliczu cnotliwego. Usta sine, po śmierci jeszcze, do zawarcia trumny, zgięte były spokojnym, niewyrażonym uśmiechem szczęścia jakiegoś nieziemskiego. Na prostym tapczanie spoczywał w granatowym surducie, w którym chodził zwykle, na reku wychudłych leżał zużyty obrazek. U nóg we łzach klęczała siostra; w głowach staruszka odmawiała spokojnie modlitwy; z boku dwóch starców spędzało zieloną gałęzią muchy z twarzy żółtéj nieboszczyka, w którego głowach stał czarny krucyfix i dwie świece żółte płoneły. Ten obrazek, z ubogą chatą o nizkim suficie, z ciasną izdebką, która go obejmowała, każdemu, co nań spojrzał, wyryć się musiał w pamięci".

Pogrzebano go na cmentarzu parafialnym w Rotnicy nad Rotniczanka, gdzie dopiero w dziesięć lat później (1857 r.) kosztem zacnego obywatela gubernii Grodzieńskiej, stanał pomnik z granitu, wypolerowanego do połysku, wykonany bardzo starannie przez pana Zatorowskiego w Grodnie. Na jednéj stronie tego pomnika znajduje się napis: "Jan Czeczot" i data śmierci; na drugiéj — tablica metalowa, z następującym wierszem A. E. Odyńca:

Młodość poświęcił pracy dla nauk i cnoty, Wiek męzki przetrwał mężnie w próbach i cierpie-Miłość Boga i bliźnich — treść jego istoty; niu; Cały ciąg życia jego – droga ku zbawieniu.

Imię jego w narodzie jest ciągle związanem Z Adamem Mickiewiczem i Tomaszem Zanem: Kto wiész, czém oni byli, schyl skroń przed tym głazem.

Pomyśl, westchnij i módl się za wszystkich trzech ra-

Brak miejsca nie pozwala nam dzisiaj poświęcić obszerniejszego wspomnienia pamięci tego męża, niepospolitego pod każdym względem, o którym, prócz Odyńca w Listach z podróży, nikt dotąd szczegółów nieco bliższych nie podał; wkrótce jednak postaramy się, o ile będzie w naszéj mocy, obowiązek ten spełnić. A. Plug.

## Jeszcze kilka słów z powodu legendy o wskrzeszeniu Piotrowina.

Powiedzieliśmy już w Nr. 672 Kłosów, że właściwe nazwisko wskrzeszonego jest nie Piotrowin, ale Piotr. Należał ten Piotr do rodu Strzemieńczyków i pochodził z Janiszewa. Wieś Piotrowin, albo jak dzisiejsza jéj, częściéj używana, nazwa brzmi, Piotrawin, leży nad Wisła w Lubelskiem, w powiecie, według nowego podziału, N.-Alexandryjskim, w gminie Kamień, pomiędzy Opolem i Józefowem, naprzeciwko Solca Sandomierskiego. Jest ona parafialną i od roku 1442 posiada kościół pod wezwaniem P. Maryi i Sgo Stanisława, staraniem i kosztem kardynała Oleśnickiego wymurowany, Przy kościelestoi kaplica, jak czytamy w Starożytnej Polsce, na tem samem miejscu, gdzie się dokonać miało wskrzeszenie, i, o ile się zdaje, w téj saméj epoce, co i kościół wzniesiona. Widok zewnętrzny i wewnętrzny téj kaplicy !podaliśmy już w roku 1876 w Nr. 573 Kłosów (T. XXII, str. 392), z dołączeniem krótkiego opisu miejscowosei (str. 393). Czytelnika, któryby chciał poznać bliżej całe podanie, nie ze źródeł wskazanych w artykule, ale z książki podręcznéj, odsyłamy do pomienionego dzieła (Star. Pol.; T. II, st. 1144 -1148). Tam również znajduje się wiadomość o kościele, kaplicy i ich pamiątkach, jako téż wskazane są późniejsze przygody, jakie się wydarzyły w Piotrowinie.

## O jubileuszu Kraszewskiego i o książce jubileuszowéj.

W jednem z pism illustrowanych warszawskich umieszczoną była wiadomość, że: "pod tytułem  $J_{u}$ bileusz Józefa Ignacego Kraszewskiego, Karol Estreicher wydał świeżo we Lwowie maleńką broszurkę, go różne daty pierwszych utworów znakomitego piuważać należy za jubileuszowy".—Daléj zaś powiedziano: "co sie tycze daty obchodu, ta dotąd nie została oznaczoną. Jedni proponują 19 Marca, r. p. jako dzień imienin jubilata, inni 26 Lipca, jako rocznice jego urodzin; co do nas, jesteśmy zdania, że pora lipcowa, z powodu rozjeżdżania się wielu osób, mniéj byłaby odpowiednią... Zresztą, jak słusznie mówi szanowny K. Estreicher, - "prąd entuzyazmu nie ogląda się na daty; on pragnie, aby porywom zapału co rychléj stało się zadosyć".

Opierając się na tych słowach, a nie mając pod ręką broszury Estreichera, kronikarz tygodniowy czasopisma naszego błędnie wniósł i napisał w Poszowego dzień 19 Marca 1879 roku. W skutek tego odebraliśmy protestacyą od p. Estreichera, który, powołując się na swą broszurę, zbija to błędne przypuszczenie autora Pokłosia, i kończy temi sło- w Pażdzierniku, zamyka pięćdziesięciolecie publicznéj wy: "gdyby ode mnie zależało, za stosowną datę pracy literackiej Kraszewskiego, i jest rzeczywistym "rouważałbym Październik, bo w Październiku 1830 r. zaczęto druk Noworocznika, w którym figuruje ździernikową", byłby tylko rocznicą *rozpoczęcia* téj pierwsza praca Kraszewskiego".

wiadomość, że na datę jubileuszową 19 Marca zgo- ma być 19 Marca 1879 r., tego już, zaprawdę, nie

dziły się komitety: Warszawski, Lwowski, Krakowski i Poznański.

zaś do Lwowskiego, Krakowskiego i Poznańskiego. nie mieliśmy od nich o tém postanowieniu właściwego zawiadomienia, a radzibyśmy serdecznie być wtar. 1879, ale i dzień 19 Marca za jubileuszowy przy-

Oto co pisze K. Estreicher w swojéj broszurze: "J. I. Kraszewski urodził się dnia 28 Lipca 1812 r., z ojca Jana, z matki Zofii z Malskich. Trzymali go do chrztu Jan Plenk i Anna Malska, a chrzeił Wojciech Malinowski, missyonarz u Sw. Krzyża w Warszawie.

w owym czasie występuje postać ledwie z ław szkolnych wypuszczonego młodzieńca, tworzącego naraz gramatykę porównawczą, powieści, tłómaczącego Cycerona i gromadzącego słownikowy materyał.

"Pisma warszawskie, a za niemi i inne, rozgłosiły, że Kraszewski wystąpił pierwszy raz w r. 1828 na niwie literackiej, i chciano w tym roku obchodzić jubileusz. Nie zadano sobie trudu, aby sprawdzić pogłoskę. Wykazałem pomyłkę i skutkjem tego Bergera, autograf prospektu na to wydawnictwo, odłożono obchód na rok następny.

"Ale kiedy jubileusz istotnie przypada, jaką datę obchodu możnaby przyjąć, kiedy zaczyna się rok pięcdziesiąty pracy, - nad tém nie zastanawiano się wcale. Prad entuzyazmu nie ogląda się na daty; on pragnie, aby porywom zapału corychlej stało się zadosyć.

"Ścisłość dat w obchodach jubileuszowych jest potrzebną. Rocznice pracy literackiej mogą być obliczane tylko wedle pierwszego drukowanego utworu. Piszą, że Kraszewski zawód rozpoczął r. 1828 od tłómaczenia Cycerona. Być może, ale tłómaczenie to nie ujrzało świata; mogło być więc robotą z czasu zajęć studenckich. W r. 1837 zapowiedział druk gramatyki historyczno-porównawczej jezyków słowiańskich. Był to owoc studyów ośmioletnich, więc sięgał roku 1829, ale i to dzieło nie ujrzało świata. Tak samo w r. 1832, ogłoszony przez Glücksberga, druk Słownika polsko-rossyjsko-fran-

cuzkiego w dwóch tomach, nie doszedł do skutku.

"Pierwsza drukowana jego praca ukazuje się w Noworoczniku Iitewskim na rok 1831, wydanym przez Klimaszewskiego w r. 1830, mającym datę cenzury z d. 3 Listopada. Umieścił tu pod pseudonymem Pasternaka dwa szkice: Biografia Sokalskiego organisty, i Wieczór czyli Przypadki peruki, wyjątek z powieści Dwa a dwa cztery, rozdział V. (Wydana dopiero w r. 1837).

"Pierwszém, osobno wydrukowaném dzielem, w któréj, roztrząsając ze stanowiska bibliograficzne- jest Pan Walery; wyszło ono w r. 1831, ale ma datę cenzury d. 21 Października 1830. Niewatpliwie druk sarza, dochodzi do wniosku, że rok 1879 stanowczo zaczęty w r. 1830, tylko ukazaniu się powieści stanely na przeszkodzie ówczesne wypadki. W tym-to roku mamy dopiero pierwszą i stanowczą datę autorstwa. Ośmnastoletni młodzieniec zapowiedział w Sierpniu 1830 r., iż rozpoczyna wydawnietwo "kilku obrazków z życia towarzyskiego" w 3-ch tomach, jako to: Pan Walery i Wielki świat małego mia-

"Kraszewski otrzymał pierwsze imię Ignacego (Lojola d. 31 Lipca), chrzczony był w Sierpniu, więc daty chrztu, urodzin, imienin i pierwszego autorskiego wystąpienia schodzą się razem na koniec Lipca, a początek Sierpnia; zaczęcie téj służby piórem pięćdziesięcioletniej, przypadnie na Sierpień kłosiu (Nr. 670), jakoby znakomity nasz bibliograf 1879 r., zatém w lecie roku przyszłego. Nie narzuuznawał za najstosowniejszy do obchodu jubileu- cam téj daty, lecz ją wydobywam i ustalam, bo dotychczas pisano wiele o jubileuszu, ale nie pomyślano o czasie, w którym wypadnie uczcić jubilata."

Widzimy więc wyraźnie, że właściwie rok 1880 kiem jubileuszowym, rok zaś 1879, nawet z datą pasłużby piórem pięcdziesięcioletniej, jak powiada Tymczasem, w ślad za pismem wyżej wspomnia- Estreicher, i niejako ustępstwem wobec prądu tego ném, prawie cała prassa warszawska powtórzyła entuzyazmu, który się nie ogląda na daty ; a czém

rozumiemy.

Co do nas, przystając najzupełniej na jasne Niechże wolno nam będzie słów kilka temu i gruntowne wywody pana Karola Estreichera, uwaprzedmiotowi poświęcić. O komitecie jubileuszo- żamy za konieczną przy tém oświadczyć, żeśmy wym warszawskim nie dotychczas nie wiemy; co wcale nie należeli do rzędu tych, ktorzy rok 1828 lub 1829 uważali za początek zawodu pisarskiego jubilata, czego wyraźnym jest dowodem Nr. 654 "Kłosów", gdzie w artykule p. t. "Z powodu notajemniczonymi w pobudki, dla których nie tylko już tatki bibliograficznéj Karola Estreichera o Kraszewskim", prostując mniemanie jakoby "kilka słów o Karpińskim", umieszczone w Noworoczniku Literackim na rok 1831, było utworem J. I. Kraszewskiego, zwróciliśmy uwagę na znajdujące się tamże: "Historyą Sokalskiego organisty" i "Wieczór, czyli przypadki peruki", jako wyjątek z powieści p. t. "Dwa a dwa cztery", przez autora "Kilku obrazów towarzy-skich", i prosiliśmy przy tém bibliografów o wyjaśnie-"Od r. 1812 do 1830 tylko lat ośmnaście, a już nie: azali rzeczywiście przed ukazaniem się Noworocznika wyszły z druku i owe "Obrazy", i kiedy mianowicie? gdyż one w takim razie byłyby najpierwszym drukowanym utworem Kraszewskiego. W skutek tego p. Piotr Chmielowski przedstawił nam egzemplarz powieści "Pan Walery", mającej na szmuc tytule napis: "Kilka obrazów towarzyskich", zatwierdzonéj przez cenzure dnia 21 Października 1830 roku, to jest nieco wcześniej niż Noworocznik, lecz wydanej dopiero w 1831; nadto zaś otrzymaliśmy od drukarza, pana zatwierdzony przez cenzurę d. 21 Czerwca (podpisany przez Kleofasa Fakunda Pasternaka), facsimile umieszczone będzie w książce jubileuszowej. Na mocy tedy tych dowodów, jeszcze przed ukazaniem się broszury p. Estreichera, redakcya książki jubileuszowej, uznawszy już stanowczo za pierwsze drukowane prace Kraszewskiego "Historyą Sokalskiego organisty" i "Przypadki peruki", postanowiła na tytule rzeczonéj książki umieścić rok 1880, jako pamiątkowy, a złożyć ją w ofierze jubilatowi w rocznicę jego urodzin 1879 roku, jako w dzień rozpoczynający rok ostatni jego pięćdziesięciolecia, o czém dowodnie przekonywa prospekt na pomienioną książkę, jeszcze w Lutym wydany.

Zgadzamy się zupełnie z panem Estreicherem i z redakcyą książki jubileuszowéj, że dzień ten byłby najwłaściwszym na obchód jubileuszu, a nie możemy uznać za racyonalną pobudkę do wybrania na to dnia 19 Marca z tego względu, że się w porze lipcowej wiele osób rozjeżdza; bo wszakże i na tę uro-



Grobowiec Jana Czeczetta w Rotnicy pod Druskienikami. Podług rysunku Napoleona Ordy.

(0000)

czystość wszyscy ci, którzy nie będą mieszkańcami onéj szczęśliwej miejscowości, gdzie się wówczas jubilat znajdzie, a zapragną być jej uczestnikami, będą musieli odbyć podróż w tym celu, a na to czas marcowy najmniej odpowiednią jest porą. Co zaś do staropolskiego zwyczaju święcenia dnia imienin, to przecież bardzo często bywa on zarazem i dniem urodzin, a Ś-ty Ignacy, schodzący się prawie z urodzinami Kraszewskiego, może być równie dobrze, a nawet z wyższem prawem niż Ś-ty Jozef, w tym wypadku święcony.

Na zakończenie słówko jeszcze pro domo sua. Pan Estreicher w broszurze swéj podaje, że myśl obchodu jubileuszowego rzuciły: Bluszcz, Tygodnik illustrowany i Biesiada, a wyliczając najrozmaitsze na ten obchód projekta, pobieżnie tylko czyni wzmiankę, że: "powieściopisarz Zygmunt Miłkowski (T. T. Jeż), zaprojektował wydanie książki o Kraszewskim, którą Unger podjął się wydrukować bezinteresownie".

Owóż mamy zaszczyt oświadczyć, że myśl wydawnietwa jubileuszowego była najpierw podjętą w Kłosach w Nr. 630, i że u ich wydawcy odbyła się pierwsza narada redaktorów i literatów, na któréj uchwalono ułożenie książki zbiorowej, wprzód

jeszcze, niżeli Jeż, za pośrednictwem "Wieku," z swym pomysłem wystąpił. Następnie, na powtórnéj naradzie, na wniosek professora Struvego, posta nowiono: pomysł Jeża przyjąć o tyle, iżby książka jubileuszowa nie składała się z artykułów treści dowolnéj, lecz traktowała o Kraszewskim, nie w ten jednakże sposób, jak to on projektował, to jest: aby każdy napisał do niej, co wie o jubilacie, jako o pisarzu lub człowieku z osobistych stosunków, ale iżby to był, wykonany zbiorowemi siłami, obraz systematyczny działalności jego literackiej, artystycznéj i obywatelskiéj. Wypełnienie tego projektu powierzono redakcyi z jedenastu członków ztożonéj, która, przygotowawszy program, przedstawiła go na-kładcom, drukarzom i księgarzom warszawskim, zapraszając ich do udziału w uczczeniu jubilata, przez wydanie własnym nakładem przeznaczonéj na ten cel książki, ci zaś jednomyślnie na to przystali, i jak pan Unger wziął na siebie druk jej bezinteresownie, tak inni się podjęli pokryć koszta papieru, drzeworytów, prospektu, broszurowania, expedycyi i wszelkich nieodłącznych od tego wydawnictwa ciężarów, tak, iż całkowity wpływ z prenumeraty będzie czystym dochodem na korzyść Kraszewskiego.

Nie dziwimy się, że p. Estreicher pobieżnie i nie-

dokładnie o tém wydawnictwie w swej broszurz wspomina, na nieszczęście bowiem dotychczas pras sa nasza peryodyczna dość je obojętnie traktuje i lubo czasopisma warszawskie prospekt na nie ro zesłały własnym swym kosztem, jednak prócz Ate neum, Biblioteki Warszawskiej oraz Bluszczu, z któryc dwa pierwsze umieściły program i prospekt rzeczone książki, ostatnie zaś gruntowną i wielce sympatyczn ocenę jego, żadne się zresztą nie zajęło tym projekter na seryo i nie dało mu należnego rozgłosu; a przecie niezawodnie i cel "książki jubileuszowéj", i jéj pro gram, i imiona współpracowników, wykazane w pro spekcie, i sam juž fakt, že jest ona wyrazem holdu złożonego jubilatowi od przedstawicieli tych wszyst kich, którzy w jakibądź sposób przyczyniają się d rozwoju piśmiennictwa polskiego, powinneby nat wydawnictwo, pierwsze i jedyne w swoim rodzaji ściągnąć baczniejszą i przyjazną uwagę.

Dla prenumerujących przy Kłosach Bibliotekę najcelniejszych utworów literatury europejskiej w arkuszach, dołączamy:

Dzieła Ignacego Krasickiego. Tom I, ark. 29 i 30

Treść: Meir Ezofowicz. Powieść z życia Żydów, przez Elizę Orzeszkową. (C. d.) — Listy J. I. Kraszewskiego. (Maj.) — Listy z Wystawy Paryzkiéj, prze Necandę. — Doroczna uroczystość w Studzieńcu. — "Historya Zbrodni", Wiktora Hugo, przez St. K. (C. d.) — Cyganka hiszpańska. — Pokłosie. — Przegląd politycz ny. — Zenon Fisz (Tadeusz Padalica). Zarys biograficzno-literacki, przez Leonarda Sowińskiego. (C. d.) — Korrespondencya czasopisma Kłosy: (Berlin). — Grc Jana Czeczotta w Rotnicy pod Druskienikami. — Jeszcze kilka słów z powodu legendy o wskrzeszeniu Piotrowina. — O jubileuszu Kraszewskiego i o książce jubileuszowej. — Ryciny: Rysunki Andriollego do powieści "Meir Ezofowicz": Meir ukazuje się Kalmanowi, Abramowi i Kamionkerowi podczas tajemnej ich narady. — Meir wyjawia taj mnicę Saulowi. — Przed karczmą w dzień jarmarczny. Podług obrazu W. Szernera. — Cyganka hiszpańska. Podług akwarelli Egrona Lundgrena. — Grobowiec Jar Czeczotta w Rotnicy pod Druskienikami. Podług rysunku Napoleona Ordy.

W drukarni S. Lewentala, ulica Nowy-Swiat, № 39. — Дозволено Цензурою. Варшава 10 Мая 1878 г. — Redaktor odpowiedzialny S. Lewental.

Do dzisiejszego Numeru Kłosów dołącza się dla wszystkich prenumeratorów początek powieści E. Wernera, p t: "Za wysoką cenę", oraz dalszy ciąg powieści przez Juliusza Nombelę, p. t.: "Szczęście w nieszczęściu".



do E. Odynea & anto Stycen 12\_1884 hoch arry Edwardie.

Sporniten sig i listanni de ostatnia pornici Je styvnia i dla tego o truj chii pornici odbienesi ten paniecia, a rarem i drugi osobno pour te, poort w utorya majdries: moj listen 7° styvnia i ustka aramema dla twoid concerpto. P. wtaviam, uochany moj ce nieman is crezo spiesryi i vunovamem moje, ainiq provieny: more dalny cieg cry donomereme: wtore ci za miesię porcist bedia co lepsness bo jui posecolody w notatnach do srodna avan kanii

to tym momenia porgnong mi Lana
hechanowskie o propositi, dar laskernyd
woodakow, ktory w seven swojem od zable
co wi najwijusy porjjemnić rrotić mote i
jak elnie nasyot tygmuntswskih pisary.
isvoje to są nochane fight moj Edwar.
ctrie ir mmi tak sowicie dave niernajo;
mi i voscruloją swoją slobrocią. Ty wer.
rozvonie musik in podry kować i otwory e

dusty mojon - ach janie heras bed crytai portien a ogradice vacoina is la Chowany stavanie jisourie i las Ordebrie elvenowang.

Odebrutem ber w tych elniach vo Perm Wetians bry tomy Michieva w whene . L'oursie, ktore i realnim modoberniene crytalem. I historyennyet szeregelow mis. istone more brebaby prostoners is oreming poergi widaé re screen i vorumen badat duch udama; o krybyce nie usucen porvierre bo wies a nie jestem brégty lu setuce i co entetyin i jan ei jestica sie myly downiej powiedrialem, bubes suc jednym ciagien poery, vice price. drajer porer 19by.

sallate ter mi pissess o tworing probycic w Avakowie. Cry widrialis zaenez Latheya cry odebrat mej til s kopie nie utory al

listow Chetchowsniegs ?

Verway crisi moich arouna now 28 listop way. Matern Beels edoou maj dragi

two jass reurn Legals

Garizyn's Ri Stefan

List do it. E. Volynea. Pisany po skonieronej hampany r. 1831. Le skezegotami d'niej-peten
belesei i kwat pienia.
Lubostron

d. 25 Pazelk. 1831. r.

WEADYSLAWA GÓRSKIEGO (1902, a. 485)

9 ne oto Rd 

## Subostron In. 2531. Golies by dij obracad, drogo moj Bwardlie, golie Adam) (golie) urryely jev bestue)? Krothe Hidiaj list odennie Toburais - ma and bye fylho small iew sig in - 1/2, ni obyerniej odpier - potnebaje tego V bo maenej ne ladingo mnie ptalai tyrkeij - Han moj um stowy jest ofoopny - Bose, Hose, Kiedy Up rallining! Imily di, pivy do mice fat rajog sceej, ja ci wiernie odprevyivar bydj-Otrailsen brata Edwarder, nie jeden znejome May wice sign populat - moj how padt arbity - huld w patae, trafesta o'295% go supetrie - ja siju postatew: - Prices gogbyw by tweedrat ... by byw Omierc my mus I. Doug tego - Wording na Berlin, Brom berg, fabischyn et fabostoon' i Me apporning o unce Contract of the second



Eura Mondeus ? roste restantes: Mesde 33 44

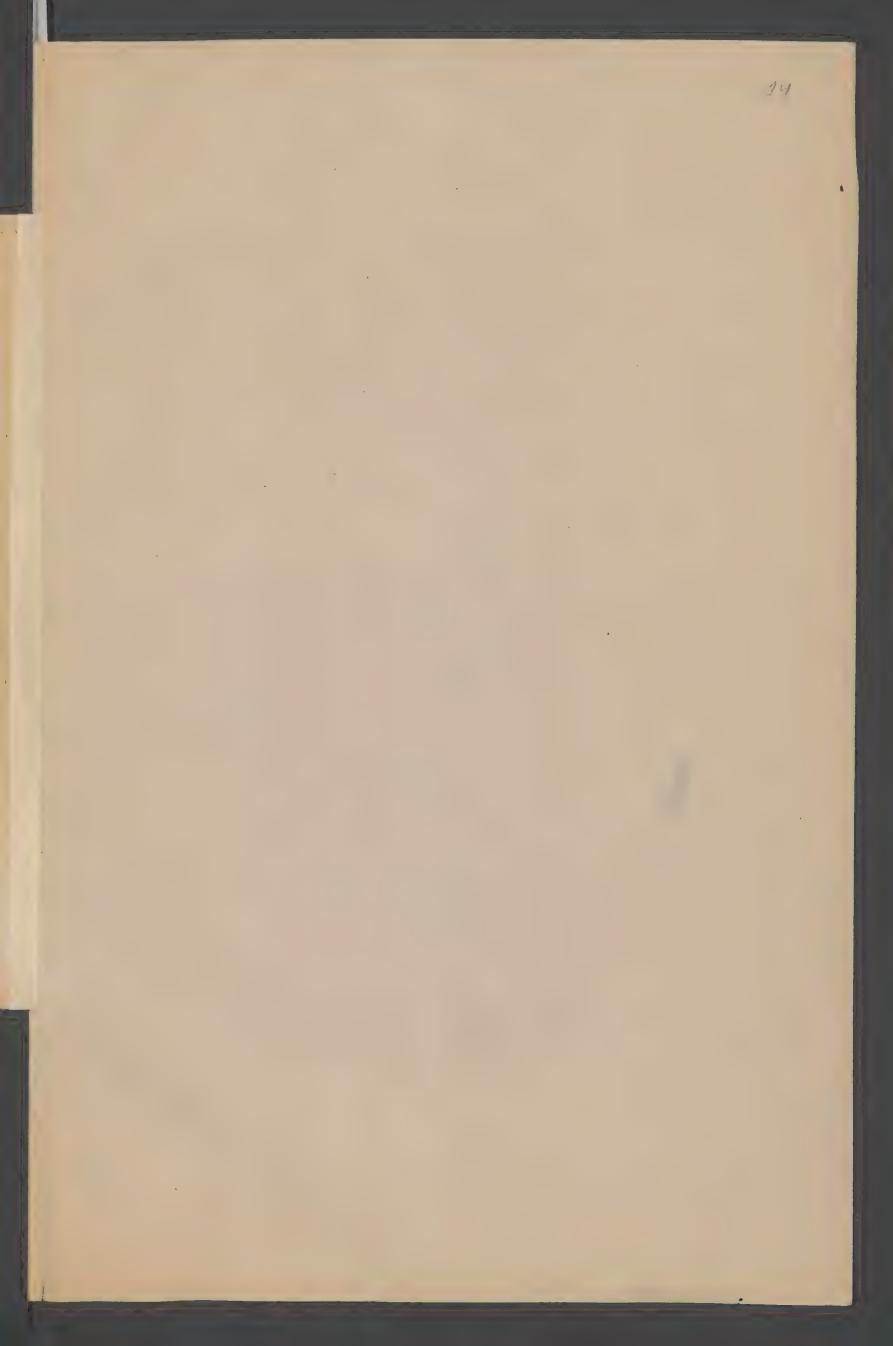

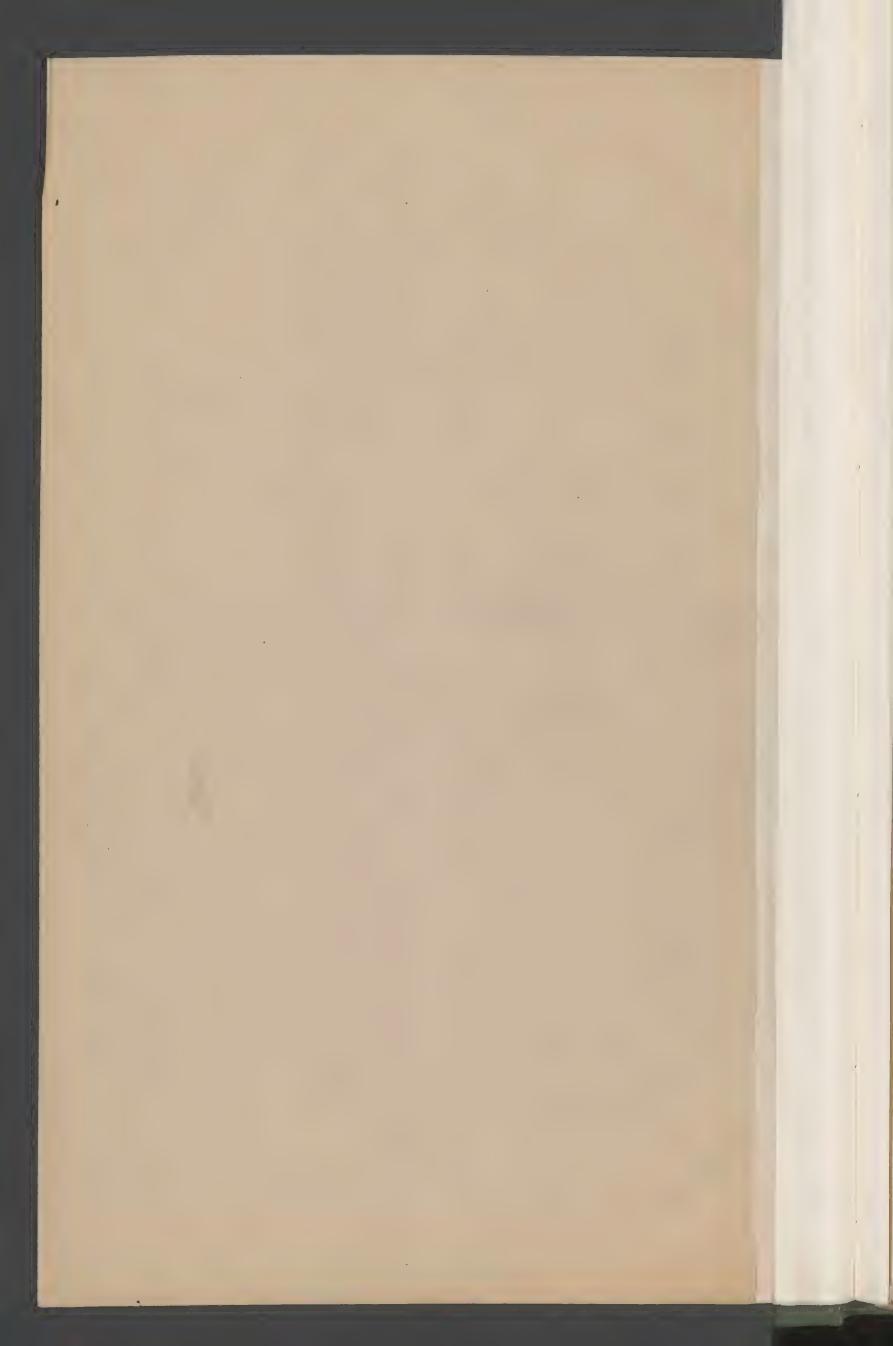

Pane Edevardne Warynthe, vyjcehat, pisat do nuve re erebe ciche na pradre, i rebym p nehi lifty i porgt enter projet at Zuntry In rayde de muie, a towar offite livery percoviel - Jury prayi acel a Gorella

En quittant Dresde, j'ai deposé chez feu M. Thasé To'dwen Deux petits paquets contenant Pivers papiers manuscrits; Je charge M: Edonned Odynier de rédennendor ces praquets powe mon compte, et j'espose que la fa. mille Todwen ne fera par de difficulte. 100 lui Etemettre. Paris le 24 l'eptem: 1835 antoine Gorecki?

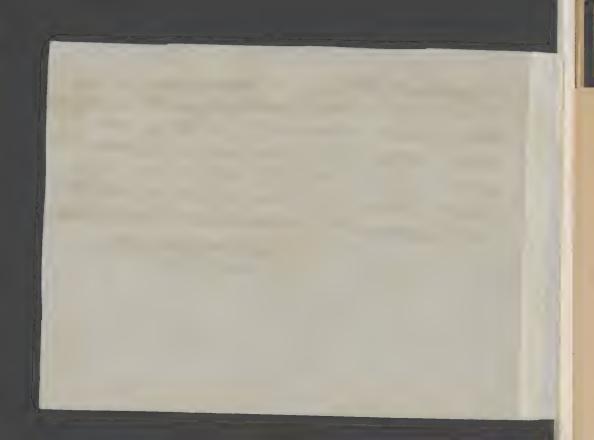

Grzegorzeuska Sakina. Autorka pamietnikoro,

List do a. E. Odyniea. Z Komplementermi sacregoty a votrie vivej rodzinie etc. Kamienna Wola. 13. Ezerwea. 1871.

> ZEZBIORÓW WŁADYSŁAWA GÓRSKIEGO (1902. a. 486)



The tille is to a talireste . . Extracreyo winanejo prime elle succedio : un rigor iogo Proquego maibre nasces navidewes theres Cur nousine The worder poice where need storwing de your proportine i wellier in me, give tyle tourisme que où à l'otre de ture d'inore in tous ince de Rube o predicerie du Ego. o tu igraje gdy The nit production i publishment mierces! i remia daye de agina ned nasseme de inime. to itare Posta da cocianigo Para o Etrule, pomus meta, minaj uzino egue d'a Siegoirding a niedewszy . Them o ten shottaj duoine à l'inj pest n'y trudrie w'és ien , istal istille letote Europa narywide... Debtetam lasterile whorego i like jest to nowy ?w. of Your test in the side. Inne- toppe me and the learn we wright here iems'i ismystnosa: Wen ie hocherny han by a une de ne égés mue lus is Warrence.

Ha sona poduso l'ami jai à molera : 1:9 raona rominetam a hetets has do mojej 0 4 iorie gegi etern rery he willie nee ior The substigmy de land, mimo togo do ?? is Pá dua jeture ?rosse to ciuja- " o: "mi te ies intet na Welka putière de bawige dus tigodrie s'ile 1'rembe me may tem ten? a Paristiva, nie violatam tis it volin 10 by le obro! morezo mejor l'inici. Bry mi dat walle wiene so, twork the howhere Neva more desia 2 mein agta le mnie. tydrien barita- ple dobte, sist ne edrane. Hata Parko fizurnie ja bardro zynybeta, Ope jechate jevosto i Wiednia Die je mus Die rorrywhi rawiost i mow tam wrack gry: mij seljera obrać najstosawnijno da isk obájya Drawie szy. Olesia wiele się wypytyz water o Kochango pana : pronte aby dotycy: dla niego usranowanie, i ilest i sond mue carton,

Jego. Will moulie o Ding ryth stegenhach 9 ... o grownium i t. ?. si te veregory in herry de Willeria Kocherreys Pana - Wystawi votre. Pan moje receive gig astalan tu Feli te tak feligte i és me ig talim D'al Doch wed the Direct oderstufe 126 ras uleing rozkosze. Kosystają: 2 stolosne-19 inbyte na wie na m najujiloz priezemen asi porownywai ja 2 Bariusz i richomicillung 14 2 : iosky jednego obsobenie, ducha. 2 herry wychewama ne dem ktory. De heetuvan This! Oties obiecalini sobie relest ten bedra itteti Em nas in malarigie se wirede cate aviasie. Possem ty to, rang Te the matam source mais Ly waldisch w ladiach swintlych i wysorler ukristanych, som ne priesting o hem modici juste à najdrobruejose misegoty ne tylle jum fun sk roomow je ryde =

) die

u.

igua. Hiedys one næ sin ag 2.

iegnam ioch engs hance i hvost o troche
harryie da teg stara do zenome mei
hresta nes egge fan nagrerdennig ze
wielbiteista i hvynsa zung stage.

Celina frzegsszulu

Dicio moje o'il dig sest i esse now. i. ;
rownie et nes very take serverne informa

de see now ne vory hand in hange in

danim to issour frame delicated of

a when ion is usai in no wire in

benachie

. A. E. Olynon





## Norsak Tulian.

Awa listy do Al. Edwarda C'dynen. -
a.) Danari ze od Kirku dni jest-w Milnie - o
przyjeninej niżynie u Dani Becu - o przieńwe
przyjeninej niżynie u Dani Becu - o przieńwe
przyjeninej niżynie u Dani Becu - o przieńwe
przyjeninej niżynie a ozdrawienia Lony Cdynia 1826.

b.) Podziela radość a ozdrawienia Lony Cdynia 2
i withi (Teci.) danovi że byt w Dziewistning
u Ignacczo kodkhi - ozczesoty o minn.
o mającym su drukować Thiomaczeniu Korvaka homedyi Brshiej - o prajekie
żekania su na S. Wichat w asznenach
niewkania su na S. Wichat w asznenach
n Balinskiego z Rushiego Sinta 13. Mug,

ZEZEKORÓW LADYSLAWA GÓRSKIEGO (1902. a. 483)



Mil distograla the onia

e en ciries .. , 12° ... in The inter in ing me or with the 0 a greating . Postmete . . . in ing it initiale my is in the in presuring DA i traledre ma man her his her he de la lacation 1 Educate A poster in the process w soleje u la gra, u d'oriviai à lem. reques of a a ry choice to the second 12. proposed in the same of the to me no were and 11 de warring obebratem ar no مار pour our time to the . 7 . 82 so jest som i Ini Mine 1. for home in my hate Elege Jerme bawer les w merch of his man in the man activity Litoyen webie. List mos w Warrance medant in "analy" wer hier jak harrie Harra a Kort.

a by june rewrege to mine in naprirales. air hymnia um posaice Sto Pormi Been, In Indik, i do in ; invie byet 12 a men progremmen in primam do mula, less the vite and, to the said a more we see the same of the same ghis course angles who seems to have it polonie som if to return in leye we it were - have get to you The state of the s inaturt place ; in, no Keller ex in a some to the sound the same is es me the former in stola! 1 Voin en le ... . Lymaniser cercis. Herra in with a ale Two na Zanrie wich Oplian. Evri. malen'

Making mill the lines of do a 4 Dryman

.. L Augusta 13. Ruskie Sich Muchany, I roge novy I Street Zie. Pad tivi exem wrazensem nøstes niesportan his jake me sprawiles diveren lisken De brany m' to provensie er Russien siele odpisuje Do vielee may Drogi. Rosem Lings Ivna podzielung Lyro mine nung Iponodre o zoro wienia hvog ej Dang iverneg veri is - wiadom vij ta rirestewa hur lin na In Breuze jur popularita byter w Driewighin Znalarlew byter long to Regimency of whiten Du wsry steril seve na rregele Byur stering man hashajayah Rewracysi Subowaten re Assenia. wie nie w stolicy griarda hwojgo nodinuelt, wythuster Mrs. hog.

La i pomobliczej Zurliwei nu wike. Lys Idrowia hvogs i srergilierge langs Tess: Oby was Boy w z Francie zachowst Wertchnience to a natogre deria pontarzam w overzeennej modisture o mojej. Od Dwich bygodni bassig, J Zi Jória u domu jej Rostrilow s jeltre nodwierer posseram deg en om Drøgs na pourot de suegege de l mker. Wrysey to obecus najupnymiej warn Mlaniaja. Pan Janary J tracks postarras, pod wply were firt spline ale keely nie kiely myblyst dannings jigs humore prebija mata jego mysli: Zawse o we fromerapy the sig. It Dries kepy po var pigty : Rieserly 2 goziesny varin tyle milych mi dpyvill. Z le skusta do conson sites - ut eatigh 1 2 Talein de crèbie lu moj ivege Drogs ne tej thevili neema meetre name. Duskujs is win Crystice pregrownna Deit piner Generary proug ice, tylke Viture oto arebys oba tomy mozige mekowie piru Momedys beskiej alo zigt w ion sonfre Iworej pod Kleichen. i nikoen men de vieglassie vice dans Jacke pdo-majar petak de crasic. kiedy taking upny-motus bystice druk by Dorpoetge navy Say skoningten justre wiomo ffirepi-vem sany i sprawing lerie bystie in moking the was to thirth kindy wash mora pierrone zenojaki pod prast dru-zawse karska. Od miony prier cate lako Topourgueur popung. erylanien lythor married in priestataja Bic Kie Siedy Lie Whaveny men Brogs? do leghy Milna fined Zima, nieweim crysig h on wybriorg; ale grybys mis tygernium w

repnod Laws adorned De prograficies 2 Wilia I. Jarrens da S'go Milia To tobym i ja przyjechas de wich nia lie 2 toba w hym crasic, i ales Denie Kochenyez P. Michalow - Balinskie z klorejoni por sara tate fet niens des alem des Do Witne jeshae Herard to with the potes a na wes hybridy mily nek jeden pringranyt jako Milker w miesere. P. Kochange Benedyhtern væde firk catypin much twois usiskumy webee of tesis Wasis Karny Way na Lawne July any A Resource nas obojes soone à deven sausse state un la



5 4

Kowalewski Tozef.

Brofessor Kazańskiego
a na Rońcu Warszawskiego
Uniwersytetu.

Itawny Oriensalistec.

List. do vt. E. Odyned — Danovi ke he he wielka radoreia straymat list ao Cdyrica Wiory go przeniost w lata mitodofu. — Odwaiem driviej szem prowo dzenie — o pra-Cark mankowych i dzietark przez siębie rack mankowych i dzietark przez siębie wychnych ich mie Wiem powedzenie wychiek magrasad nawet za grania – i wysobiek magrasad nawet za grania – i wysobiek magrasad janie otrzymod est. w hazaniu 21. września. 1840.

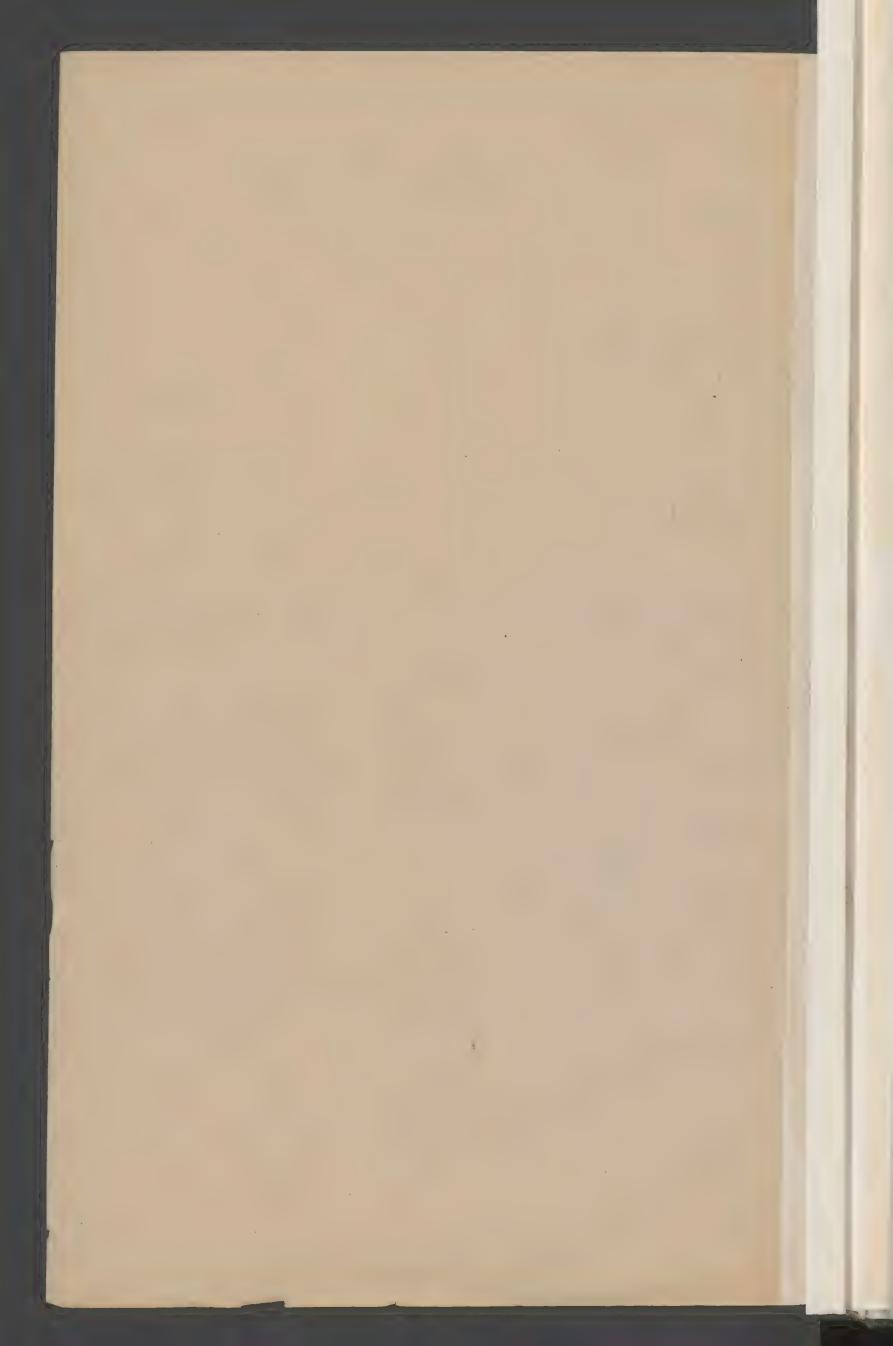

Najdroissy sercu migemu Edwardzie! dish horj pro 2. 17 sierpriia zwork mi hyle przyjemności, trem nagle odmiłodnia.
Idawato mi lia, że mam nie więcej stad 20 lat, że z rana
o blej godzinie wychodrą, z clonu, prukani w oleno i budzą
dobrejo lalwarda natacine, że jestere rockają w szeręśliwem obtykaniu intodorci, ża fenere nie żyją a marzą
i marzą o błyckotnej przysztości. Driś. wszystlw przeminjt,
wszystlie marzenia utwisty, wstatą wspomnienia ino newy
wistości, wstata duna niegolialana, litóra zawsze ulatuje do
duty przyjaciela? Mierz nii, lelwardzie, że nie przestatem cię
lwokać postarenue, że wielkiam huje talenta i prace i że
rawsze chlutej się husją, przyjażnią.

Uwadanian mig, is zinaty i man corculeg. ja a juvih let jestem myrem i ojem pricionicini menego sijnal daz u przeurzu nesrejo mienstruia lig, iloż przebiejam szereblus zycia, ile to tyty cy mil preleviatem! or markuych mass urannego śniegu or olwopuego gorgea przechoritem cierplinieu, begodojnie, nie zważanier na zadne przecuoności i same niesterpiecretistwa zycanier szeremin nujej priciolekniej wodościnie sowiewa się w lithunatu szeremin nujej priciolekniej wodościnie sowiewa się w lithunatu konard, showych rzek przesilow miato się własań przestku; kos tyle spotectem przestku zie one du toj przy leżą spolożnie na szefie póli nujsny nie zgryzy Herodot i Plutank, oletowych lak szefie póli nujsny nie zgryzy Herodot i Plutank, oletowych lak szefie póli nujsny nie zgryzy Herodot i Plutank, oletowych lak szefie póli nujsny nie zgryzy towa po zgrnie mierożatowanego felisa w stolią. Nie uwierzyż jak na nijelo wsporonica o tym ny postku Natomiast nagrisatem story o negotiemie, któryt

marma erise u drulu radicata eig porhirece chiair nijaj porustu byto pisaw. dijete, Bonji i dondyn nijej wiety niz hu / wiejem. Ognorme chresto melija z obljemeni lummentarrami letira najviejeij mi slavy vjednata, stanaposzy otole chrestomati anaboling bylow, de Sury, supetice myste a handle, take so liety Low Muncher 2 Longyan' zapotrebowa mindanno los exemps. kurster haranili zacraf ratervai ie tale mitto univer ustet engonelovisto. Nelvisuryh levil Jeyonin prusti przystat mi vielli medal aleadamide atil, cesare unip in any, how arrystwa aryatychie Baryin i timoyem dyplomite ne estriles honoriejo. However, to die stato, o crim nie myfilalem, Tiraz godiji mielli sto'urih' mggoldw- metw fran auli wa 4 hornach, historija migolika, wa 3 t., historija bridgeme we 2 tomach; i jui no wantat wasiggam Brut ola na historije literatury magolskiej.

Przyten zdarzeniu profiz cię dobny Edwardzie zaprenume.
noval dla moie obrez litor polskief P. Dochem i umadonui mię o cenie; litorg natychowiast z wależytą, wdnięomofiej zwoócą.

W Hepach cluste Klarthy prin myjardem do chim odelos Tem jalinos trafem I tromise truch poerji i Melikle na 1829 nole, i reje uradriatem dolije ci prostavi invje jodni, hervanie. Przyjom ruje choć sposniony proatunek braterdi: Lepiej histogholnich amirali nigh. Len razem Hagam cig, pesti mare co u siebie ze surich prac druduwarych udriel mi i begir pewraym ze zrobire mi najuiglise distribiziogishire na pradota legeanslim. Osterador muze najuiglise usranowanie M. tobojee, Commodiamu, Anynieminum, Marsinowalismu i wrystlimu, leto perese' miestia na daunia, miejsu. P. Marsinowali proto hiller, laty zrobit mi protost, in minig tu o pieresrych durich homach histori stan butta. Jesti morina misa dalsry aigy, grossy najusilniej, dalsan more nii się wala osobiece was nonystlich unistra, i wterures preducenam ciej jestice mornej ze raupe jestem huym niormiennym receive igoslinym these jestem huym niormiennym receive igoslinym

Abress: Enoblemenderwydro Osmy Musainobry Kubanabaway.

Or Kasaru.

enum.

nijej

ists niz

tarrami

Somati

re livery

example,

vicurer

myska

fran

ichring

.wduiq

odstra

2 m

portrigtrater

n 11a





Józef Kowalewski. Podług fotografii J. Mieczkowskiego.

me autykamy iasta, z pierwoi opowiadania zymy kronika. znie ruskiém... i połowy XIV Korvatowiczów ; przywilejami olonizacya boaczela kielkor. z ustaleniem , rozrasta sie ściami, w obrekwitła na do-:h: wprawdzie vnie pieknych h ludzi dobréi ię i zapragnęli się jednak staı przysługiwał ala sie nacya a wyodrebniła niec, jak i Kaów", posiadał bractwa, cecie wizerunek wokoło napilskaho". Pro-Jerzego, wójt runki, zda sie. wa razy tyle innych razem da w dziejach, vie zupełnie... go? Najpierw oradność słoości: konkura niemożliwa; ców taką role. zgnietli zupeł i pierwsi, popadku jednak onsulów Lacnia Rusinami.

łę, która niewielkiej używala wziętości — od 1798 r. monaster czerńców, od lat dziesięciu rezydencya wikaryusza biskupiego. Pamiątek z przeszłości żadnych. Bractwo Ś-tej Trójcy, założone w XVI st., zasłynęło ze sporów, prowadzonych w ubiegłem stuleciu.

Sobor ś. Jana - budynek z XVI wieku, obok placu gubernatorskiego, podczas niewoli tureckiej meczet wielkiego wezyra, w 1752 r. podniesiony do godności katedry; znajdują się w nim dwa nagrobkowe kamienie: pod jednym z nich spoczywa pierwszy archierej podolski i bracławski, przybyły tu w 1795 r., zmarły w 1819. Spory kawał ziemi obok soboru zajmują budynki, należące do duchowieństwa, - dziedzictwo to trwa przeszło trzy stulelecia. Jedna kamienica, zwrócona frontem ku dawnej dzielnicy ormiańskiej, - jest to tak zwany w konstytucyach sejmowych "dom Kiryaczyński", w którym wójt ruski wymierzał sprawiedliwość. Na poczatku bieżącego stulecia otwarte w nim seminaryum obrządku wschodniego. Powstało ono z funduszów, zebranych za rządów Piotra Bielańskiego, episkopa lwowskiego i kamienieckiego, on bowiem pierwszy otworzył w naszém mieście szkołę ruska dla zjednoczonego duchowieństwa (1789 r.); w epoce wcielenia staréj Petridawy do Rossyi, liczyła ona przeszło 100,000 zł. kapitału. Teraźniejszą, założoną pierwiastkowo w Szarogrodzie, przeniesiono do Kamieńca w 1806 r.

Cerkiewka ŚŚ. Piotra i Pawła, przy ulicy Karmelickići, sięga także XVI wieku. Turcy oddali ją łacinnikom; w pierwszéj połowie 1673 r. sprawował przy nići zaszczytny obowiązek proboszcza ks. Szornel, jezuita. Zaznaczyć wypada, że katolicy pierwsi ustąpili z miasta; władze tureckie zbyt ich prześladowały, pomawiając o stosunki z władzami Rzeczypospolitéj... I Rusinom nie było lepiéj, nie bacząc na to, że władyka Szumlański zostawał nieledwie w stosunkach zażyłości z Halilem baszą, że Doroszeńko tytułował się atamanem Jego Sułtańskiéj Mości; wytrwali wprawdzie oni dłużéj, ale już w 1676 roku rezygnowali ze wszystkich łask i wynieśli się na tułaczkę po świecie; gmina ormiańska niewiele późniéj wyemigrowała... Zostali tylko zwyciezcy

na Karwasar tyczne; — te w górę skron wieniec...

W zeszł∈ liczyło, – w rządku. Dz dzą i na prze

Na miejsc ło 1550 r. zn ny. Turcy tu d wignięty z to jest wprow rzeki był poł często. Wład ca, przeznacz wszakże ojcc datku. Mec

Założenie jeszcze przetr trochę niżej; Zygmunta Aı

Idae kor spotykamy g nazwą "Ogro ga oficyna, otóż i wszyst kawalek do f szkał plenip artyleryi kor ży żony - ob noszących ki na własność Zbudował pa około 1797 r sobie zgotow sceny miedzy drugą małżoi nerał w końc siedniego De w 1801 r. pr bo na szpital lił się tu spor ale i na umy

Prawda téż, że jedna filiżanka kosztuje 60 rs., ale co za arcydzieła! Porcelana, naśladująca kość słoniową, jest niezaprzeczenie ostatnim szczeblem postepu na téj drodze artystycznego przemysłu. Porcelana innego zupełnie rodzaju, używająca dziś w Anglii niezmiernego rozgłosu, Doulton, nie może

także być pominietą. W dziedzinie złotnictwa i jubilerstwa pełno przepysznych okazów. Ciężka, okazała, zaledwie ociosana angielska bizuterya, potrafila przyswoić sobie miękkie ksztalty epoki Odrodzenia. Co do przyborów, naczyń, nastąpiła także reforma w polerowaniu metalu. Angielscy złotnicy doszli prawie do doskonałości francuzkiego Odiéra, Christophle'a lub Froment-Meurice, szczególnie co do tonów martwych i co do śnieżnych w złocie, a przedewszyst-

kiém w srebrze.

Nie mamy czasu rozszerzać się nad wyrobami stalowemi uznanéj doskonałości, ani nad bawełnianemi, które stanowią monopol angielskiego wywozu na targowiska wszechświata. Nie mogą one zabłyszczéć na wystawie, ale znawcy potrafią je odszukać i właściwie ocenić.

Są nakoniec na wystawie angielskiéj dwa rodzaje, któremi zajmiemy się innym razem: galerya machin i wychowanie publiczne. Kwestye te, zdaje nam się, najlepiéj traktować przez metodę porównawczą z innemi narodami. Niezmierna rola, jaką odgrywa tam Anglia, uwidoczni się bez naj-

mniejszego wątpienia.

Z obecnego naszego szybkiego przeglądu jeden wszelako już rezultat wypływa: obok Francyi, bez zaprzeczenia górującéj nad innemi krajami prawie na wszystkich polach przemysłowej działalności, jeden tylko współzawodnik zostaje poważny i niebezpieczny: jest nim Anglia. Dotąd górowała ona taniością poślednich towarów, obecnie kusić się może o pierwszeństwo tam, gdzie niezbędny jest smak wytworny i duch artystyczny. Nekanda.

## Szach perski, Nasr-ed-Din.

Dajemy tu drzeworyt, wyobrażający Szacha perskiego, który przed miesiącem gościł w Warszawie. Drzeworyt wykonany jest według fotografii zdjetej przez p. M. Fajansa. Krótki życiorys Nasr-ed Dina, pomieściliśmy w Kłosach, podczas pierwszéj jeszcze podróży "króla króli" do Europy, w r. 1873, w T. XVII, str. 160.

## JOZEF KOWALEWSKI.

W pierwszych dniach bieżącego miesiąca donosiły pisma tutejsze o uroczystym obchodzie pięćdziesięcioletniej rocznicy służbowej Józefa Kowalewskiego, obecnie professora zwyczajnego Historyi powszechnéj i dziekana wydziału historyczno-filologicznego w uniwersytecie Warszawskim. Obchodem tym przedewszystkiém koledzy, których dostojny Jubilat jest od lat wielu Nestorem, uczcić pragnęli jego zasługi, położone na polu nauki, oraz pożyteczną działalność nauczycielską; słuszném więc zapewne się wyda, gdy do tego wieńca, złożonego na skroniach sumiennego wychowawcy i bystrego badacza, ze swéj strony powszechność doda jeszcze listek laurowy, odnoszący się głównie do jego stosunków z naszą literaturą, z która łączą go związki od tamych nierównie wcześniejsze, skoro pierwsza jego praca, drukowana w jezyku polskim, nosi liczbę roku tysiąc ośmset dwudziestego drugiego!

Piećdziesięciolecie literackie Kowalewskiego o lat sześć więc wyprzedziło dopełnienie tegoż okresu, spędzonego w różnych urzędach, a sędziwy Jubilat jest jednym z owych kilkudziesięciu pracowników na niwie literatury ojczystéj, którym się, według danych, zebranych troskliwie przez ks. Rektora Jakubowskiego, zaszczyty jubileuszowe już oddawna należą. Zaniedbanie to niechaj bedzie nam wolno wynagrodzić dzisiaj choć w części, przedstawiając w tym celu czytelnikom naszego pisma wizerunek niestrudzonego pracownika i krótki jego szkie biograficzny, którego zwłaszcza część pierwsza sama

przez się wykaże blizkie tę węzły, wiążące nas z wydatnym przedstawicielem swojéj epoki, z historyą któréj, a zwłaszcza najświetniejszych jéj bohaterów,

imie jego ściśle jest zespolone.

Józef Kowalewski urodził się w Grodzieńskiém roku 1800, gdzie pierwsze pod okiem rodzicielskiém pobierał nauki, a że do nich od samego zaraz początku okazywał zapał niezmierny, zawczasu już, bo licząc zaledwie dziesięć lat wieku, oddany został do gimnazyum w Świsłoczy. Zakład ten naukowy, zaszczycony predykatem "szkoły akademickiéj", a z pomiędzy innych wychowańców którego wymienić tu jeszcze godzi się Kraszewskiego, stał wówczas u zenitu swej sławy, zwiększającej się ustawicznie od chwili założenia go w roku 1806 przez Tyszkiewicza. Nauczyciele tego gimnazyum, w myśl rozporządzenia fundatora, mianowani byli bezpośrednio przez uniwersytet w Wilnie, a w chwili, gdy młody Kowalewski począł do niego uczęszczać, dyrektorem był uczony fizyk, doktor Kruziński z Krakowa, były nauczyciel warszawskiego liceum, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk; - Literaturę polską wykładał Szydłowski, późniejszy redaktor Wizerunków i roztrząsań naukowych", - języki klassyczne — filolog Jakubowicz, znamienity autor grammatyki łacińskiej i polskiej; Historyą — Chromiński, którego "Rozprawa o literaturze polskiej, mianowicie epoki Zygmuntowskiéj", podała myśl Bentkowskiemu do ułożenia "Historyi literatury". Takie siły pedagogiczne wywarły wpływ niesłychanie potężny na cały kierunek umysłu, szczególnie téż na metodę pracy młodego ucznia, który, przywykłszy już w szkołach do ściśle krytycznych poglądów, wyrobił w sobie przez to owego ducha analizy, któréj w następstwie głównie zawdzięczał swe powodzenie na dziewiczém jeszcze polu filologii mongolskiej. Czasy szkolne przeszły Kowalewskiemu w pracy cichéj i skrzetnéj, a z ruchów zewnetrznych, wrzących podówczas po całéj Europie, upamiętnił mu się jeden zwłaszcza ciekawy szczegół, kiedy, będąc już w klassie czwartéj, w roku 1812, podezas przechodu przez Swisłocz plądrujących wszędzie Austryaków, niemiłosiernie przez nich był ograbiony z całej swojej garderoby studenckiej. W 1817 roku przeniósł się Kowalewski do Wil-

na, gdzie zapisawszy się na wydział literacki, korzystał z wykładów słynnych w świecie naukowym professorów, jak: Lelewel, Groddeck, Daniłowicz, Leon Borowski i inni. Niewiele téż czasu przeszło, zanim się młody filolog z pomiędzy grona rówieśników swoich wyróżnił, zwrócił na siebie uwage zwierzchników i zjednał u rówieśników miłość i poważanie. Starszy odeń o dwa lata Adam Mickiewicz, od lat dwóch już był uczniem uniwersytetu, gdy zjechał tam Kowalewski, - ale zawarta przypadkiem w mieszkaniu Pietraszkiewicza, sekretarza ks. Golińskiego, między młodzieńcami uczęszczającymi na różne kursa znajomość, wnet w serdeczną zamieniła się przyjaźń. Rektorem był wówczas Szymon Malewski, uczony prawnik, który z gorliwością niezmordowaną dbając o dobrobyt wszystkich instytucyj uniwersyteckich, troszczył się także usilnie o wzrost założonego niedawno Instytutu Pedagogicznego, i w 1819 r. zawezwał Kowalewskiego na wychowańca tego specyalnego zakładu, co, przy niezbyt zasobnych młodzieńca funduszach, z których dotąd zmuszony był się sam utrzymywać, niemałém było dlań dobrodziejstwem. Otóż w wyborze tym kierował się zacny rektor i pochlebną dla Kowalewskiego opinią przychylnych mu mistrzów, i powszechnym głosem współuczniów, którzy życzliwie i bez wszelkiéj zazdrości uznawali w nim zapał nauki, sympatyczny nad wyraz charakter i moralne podziałało w saméj rzeczy niezmiernie korzystnie na

dalszy rozwój prac młodego Józefa. Już w 1822 roku, a zatém będąc jeszcze studentem, Kowalewski wydrukował w Dzienniku Wileńskim "Wiadomość o życiu Longina", po któréj

wkrótce (w roku następnym) ukazał się w oddzielném wydaniu jego przekład z greckiego rozprawy tegoż pisarza "O górności". Wydawcą pracy téj

był sam Groddeck, który ułatwił mu również w tymże roku wydawnictwo "Objaśnień" do pierwszych na budzące się dla nauki z młodzieży uniwersyteckiéj nadzieje; jego téż zaleceniu zawdzięczał Kowalewski osobiste nim zajęcie się księcia Adama Czartoryskiego, ówczesnego Kuratora Uniwersytetu, który, zwiedzając Instytut Pedagogiczny, zajrzał także do skromnéj izdebki studenta i troskliwie dopytywał się o plany prac jego na przyszłość.

· Comme

Plany te uległy niespodzianéj przemianie, kiedy po zastępczém przez rok jeden pełnieniu w Gimnazyum Wileńskiém obowiązków nauczyciela języka łacińskiego i polskiego (zastępował tu ks. Czerskiego i Szydłowskiego), zmuszony był, skutkiem okoliczności, opuścić dotychczasowe swe stanowisko, i wraz z Wernikowskim i Kułakowskim przenieść się do Kazania. Tu chciwemu wiedzy umysłowi młodzieńca roztworzył się świat całkiem nowy; bliskie sąsiedztwo Wschodu i liczne jeszcze, równie żyjące, jak martwe, w tém mieście i okolicach jego pamiątki wschodniej kultury, - bardziej zaś niezawodnie osobista i coraz więcej zbliżona znajomość ze znanymi oryentalistami, professorami wszechnicy Kazańskiej: Franciszkiem Erdmannem, Mirzą Kazem Begiem, rodo witym Persem i Ibrahimem Chalfinem, rodowitym Tatarem, zwróciły jego zamiłowanie ku studyom nad językami arabskim, tatarskim i perskim. Tęsknotę po rozłące z ulubionymi towarzyszami, których większość udała się do Petersburga, łagodziła ożywiona korrespondencya, w rozmaitych wyda. wnictwach ogłoszona po części drukiem; najlepszym wszakże środkiem ku odzyskaniu równowagi umy-

słu, tu, jak zwykle, okazała się praca.

Postępy Kowalewskiego w nowéj nauce były w saméj rzeczy szybkie i zadziwiające, skutkiem czego władza naukowa, zamierzająca właśnie podówczas rozszerzyć granice wydziału języków wschodnich w uniwersytecie Kazańskim, wysłała go (wroku 1828) do Irkucka, aby, wyuczywszy się tam języków mongolskiego, mandżurskiego i tybetańskiego, po powrocie swoim mógł zająć w Kazaniu odpowiednią katedrę. Zmarły niedawno F. M. Sobieszczański spisał nader udatnie, z własnych opowiadań naszego Jubilata, krótkie wspomnienie z téj epoki jego życia: o podróżach jego za Bajkałem, między Buryatami i Tunguzami, gdzie dotarł do źródel Amuru, do miasta Urgi w stepach mongolskich, rezydencyi wcielonego bożka tybetańskiego, Dżebtsum Damba Chest tu-ku, i siedziby wielu mandarynów. Nowa praca, która go tutaj czekała, przedstawiała trudności ogromne, bo języki krajowców nie miały ani grammatyki, ani słownika, jakkolwiek nader bogatą posiadają literaturę; każdy téż wyraz potrzeba było wydobyć z ust nawpół dzikiego ludu, rozebrać go krytycznie, wytłómaczyć, i z całym apparatem filologicznym ułożyć w dykcyonarz; potrzeba było ułożyć grammatykę i koniecznie wyuczyć się języka narodu we wszystkich jego narzeczach. W stepach Kowalewski musiał wdzierać się na urwiska skał, żeby wynaleźć koczowiska, — pod okopciałemi jurtami szukać ludzi, - poznawać się z lamami, z którymi jeździł na nabożeństwo do świątyń i klasztorów, wydobywając wszędzie dla nauki cóś pożytecznego, lub przepisując odwieczne rękopisma, dla dziejów niezmiernie ważne. W ten sposób przepędził Kowalewski wiele miesięcy, sypiając na ziemi zlodowaciałej, śniegiem pokrytej, między wielblądami i jeleniami. Owinięty w chałat mongolski, z ogoloną głową, za całe pożywienie miewał miseczkę herbaty tak zwanéj cegielkowéj, czyli prassowanej, i kawałek upieczonej nad ogniskiem baraniny, przyczém obywać się musiał bez chleba i soli,

Po przeszło całorocznéj takiej wędrówce powróciwszy do Irkucka, otrzymał tu znowu polecenie uczestpodróży z wyjeżdżającą do Pekinu niczenia w nowej stępowanie, – jakoż zaszczytne to wyróżnienie po- missyą rossyjską. Pobyt ten jego w stolicy Chin trwał 13 ście miesięcy, a poznał się tam z książętami i wcielonemi bóztwami, przybyłemi z Indyj i z Tybetu, z których jeden szczególnie polubił Kowalewskiego i uczył się u niego Historyi i Geografii. W Pekinie zabrał ścisłą znajomość z biskupem Piresem, rodem z Portugalii, który przez lat czterdzieści bawiąc w Chinach, pracował w missyi katolickiej, otoczony mnóstwem księży z nawróconych na wiarę chrześciańską krajowców. Uczony ten kapłan powierzył Kowalewskiemu bardzo ważne dla historyi katolicyzsześciu ksiąg Przemian Owidyuszowych, i który, jak- mu w Chinach roczniki i kroniki,—zaś po powrocie kolwiek cudzoziemiec, z rozrzewnieniem spoglądał z Pekinu, rok jeszcze młody uczony przebywał między

Na widok człowieka tego, odzianego z pierwor tną i niesłychaną już gdzieindziej prostotą, po całej twarzy Kamiońskiego dziedzica drgnęły i rozbiegły się, szybko jednak powstrzymane, uśmiechy.

Mój panie! - zwrócił się do Reb Mosza, czy człowiek ten głuchy jest i niemy? Dwa razy pytałem go już o Szybowskiego rabbina, a odpo-

wiedzi żadnéj nie otrzymałem.

Mówiąc to, wskazywał Todrosa, który teraz zwolna zwrócił się ku mełamedowi i, wyciągając ku niemu szyję, zapytał:

- Wos sagt er? Wos wyl er? (co on mówi?

czego on chce?)

Reb Mosze, zamiast odpowiedzi, szerzéj jeszcze otworzył usta, a w téjże chwili za otwartem okienkiem ozwały się szmery i szepty. Kamionski spojrzał ku okienku i zobaczył, że było ono całe napełnione twarzami, spoglądającemi w głab' izby z zewnątrz. Twarze te były ciekawe i nieco przelęknione. Kamioński zwrócił się ku nim z zapyta-

— Czy tu mieszka rabbin Szybowski?

- Tu! - odpowiedziało głosów kilkanaście.

— A gdzież on?

Kilkanaście palców wskazało człowieka, siedzącego na ławie.

– Jakto! – zawołał szlachcic, – człowiek ten jest tym waszym sławnym i mądrym rabbinem?

Twarze, zapełniające okno, rozpromieniły się szczególną błogością jakąś i oczyma dawały znaki twierdzenia.

Widać było, że Kamiońskiego ogarniała wielka chęć śmiechu, którą jednak powstrzymywał jeszcze.

- A to kto? — zapytał, wskazując Reb Mosza. - Nu, - odpowiedziało mu z okna parę głosów, - to jest mełamed, bardzo mądry i pobożny człowiek!

Kamioński zwrócił się znowu do Todrosa.

- Szanowny panie rabbinie, - rzekł, - chciałbym chwil kilka pomówić z panem bez świadków.

Todros milczał grobowo. Oddech jego tylko stawał się coraz śpieszniejszym, a oczy coraz pło-

Panie melamedzie! — rzekł szlachcic do bosonogiego człowieka w grubéj koszuli, - czy to może u was dzień taki, że rabbinowi waszemu mó-

wić nie wolno? - Ha? - przeciągle zapytał Reb Mosze.

Kamioński, wpół śmiejąc się, wpół z gniewem, zawołał ku stojącym za oknem ludziom:

- Dla czego oni nie odpowiadają?

Długie nastąpiło milczenie. Twarze, napełniające okno, spoglądały ku sobie z widocznem za-- Nu! -- ozwał się któś śmielszy, -- oni nie

rozumieją tego języka, którym pan gada ł

 A jakiż język do licha rozumiéć oni mogą! - Nu, - odpowiedział ten sam co wprzódy

głos, - oni umieją tylko po żydowsku!

Kamioński szeroko roztworzył oczy. Nie chciał wierzyć uszom własnym. Smiech go ogarniał, ale zarazem téż i nieokreślony gniew jakiś.

- Jakto! — zawołał, — oni nie rozumieją ję-

zyka kraju, w którym żyją?

Milczenie.

-- Nu, -- rzekł nakoniec któś z okna, -- nie

W głosie, który krótki wyraz ten wymówił, dźwięczała téż głucha jakaś niechęć. (D. c. n.)

## LISTY Z WYSTAWY PARYZKIEJ.

VIII.

Paryż, 16 Czerwca, 1878. (Anglia).

W téj części Wystawy, która obcym narodom jest poświęcona, Anglia sama zajmuje prawie czwartą część. Zamiast osłonić ogrom ten jedną monumentalną fasadą, jak to np. uczyniła Belgia, Kommissya Wielkiej Brytanii wolała umieścić w Galeryi Narodów pięć typów swéj architektury, pięć typów odrębnych i charakterystycznych: już rys ten jaki się w najrozmaitszych dziedzinach jéj twórczo-

jeden o zmyśle praktycznym Anglików dobrze świadczy. Oto naprzód trzy typy z przeszłości: pawilon Księcia Wallii, prezesa Wystawy, w stylu poważnym choć przeciążonym ozdobami, z epoki Kr. Elżbiety; obok budowla z epoki Kr. Anny, ciężka i ponura; daléj niesmaczna pstrokacizna, którą Anglicy szumnie nazywają Gothic revival. Jako przedstawicieli obecnéj architektury znajdujemy dwa cottages, wiejskie domki albo raczéj wille, gustowne, lekkie, przyjemne dla oka i pozwalające przeczuć w swém wnętrzu ten nieznany gdzieindziéj dobrobyt, te niezliczone przybory i przyrządy domowego komfortu, i te szeroką, rzetelną gościnność, którą, oprócz naszego kraju, w Anglii jedynie znaléźć jeszcze można. Mo glibyśmy z okazyi tych pięciu wzorów angielskiego budownictwa, z których każdy jest doskonale wykończoném misterném cackiem, jak w pudełku przywiezioném z Anglii, rzucić pocisk na ich architekture i, w ślad za wielu pisarzami na polu estetyki, rozpłynąć się w ubolewaniu nad brakiem samodzielności, nad niepojętym zastojem w epoce Tudorów, i t. d. Lecz zamiast dziwić się temu, wolimy otwarcie powiedziéć, że tak samo Anglia, jak i inne społeczeństwa obecne, nie mogła wznieść się do utworzenia samodzielnego, oryginalnego budownietwa. Wiek XIX. ma dość oryginalności na innych polach, może więc nie rościć nieuzasadnionych pretensyj do oryginalności w architekturze. Ogranicza się na eklektyzmie, na zapożyczaniu architektonicznych motywów z bogatéj skarbnicy przeszłości. Architektura, idąc ręka w rękę z cywilizacyą ludzkości, odzwierciedlając ją, tworzy typ nowy wtedy tylko, gdy cywilizacya się przeobraża, nowe wygłasza zasady, na nowe wkracza tory. To téż zdaje nam się, że jesteśmy na drodze ukształtowania nowego architektonicznego typu. Azaliż nie można świtu tego dostrzedz w tych olbrzymich klatkach żelaznych, które, praojcom naszym nieznane, spotykają się dzisiaj wszędzie w różnolitém swém zastosowaniu do dworców dróg żelaznych, do hal targowych, do wystaw publicznych? Ten typ nowy, jeszcze nieociosany i nieprzetrawiony estetycznie, znajdzie wkrótce formy właściwe i gustowne. Kwestya to czasu i organicznego rozwoju, - nie więcej

Lecz wróćmy do Anglii, od któréj odbiegliśmy

pomimo woli.

Po-za pięciu wyżej wzmiankowanemi fasadami rozciąga się Wystawa Angielska, (jakeśmy już w jednym z pierwszych naszych listów wzmiankować mieli sposobność), nie w sposób jednolity i regularny, jak wystawa francuzka, ale w odzielnych kantorach i szafach każdego z wystawców, którzy w ten sposób już swój anglo saksoński indywidualizm manifestują. Mimo tego rozdrobnienia, które usprawiedliwia pominięcie niejednego z pierwszorzędnych wystawców, można jednak całość angielskiej produkcyi objąć syntetycznym poglądem, i na takie téż tylko ogólne szkicowanie, łamy "Kłosów" mogą być

Jest kilka ogólników, kilka zdań utartych o cechach angielskiego wytwornictwa, z któremi każdy spotkać się miał sposobność. I tak powiadają jedni i drudzy, że Anglicy nie mają gustu, że wytwory ich są ciężkie, pozbawione artystycznego smaku, i że nie im rywalizować z odpowiedniemi wytworami stałego lądu, a Francyi przedewszystkiém. Zdaniem tych panów, Anglicy przeznaczeni są nazawsze do fabrykowania bawelnianych szkarpetek, doskonałych brzytew i tanich sztuczek na suknie. Jedyną wyższość, jaką przyznawano ogólnie angielskiemu towarowi, była nadzwyczajna taniość, za pomocą któréj zapanował on na targu wszechświata Jesteśmy przekonani, że ci, którzy, jak za panią matką pacierz, powierzchowne te oklepanki rozgłaszali, będą zmuszeni odtąd zamilknąć, lub zdanie swoje zmienić.

Wszyscy ci, którzy przypomnieć sobie mogą londyńską pierwszą wystawę i rolę, jaką tam za-jął przemysł angielski, w téj sferze, przedewszyst kiém, gdzie ze sztukami pięknemi graniczył, zdumieją się na widok obecnéj wystawy i nie zdołają pojąć, jakim sposobem przewrot tak całkowity, tak stanowczy, mógł się uskutecznić w krótkim przeciągu lat dwudziestu. Dzisiejsza Anglia zdumiewa gustem, wykwintnością, drobiazgowém wykończeniem szczegółów, artystycznym nastrojem,

ści ujawnia. Jej meble, kryształy, fajanse, porcelany, wyroby złotnicze, skórzane, etc., są obecnie pierwszorzędnemi utworami europejskiego przemysłu. Przekształcenie to, a raczej odrodzenie, datuje od 1852 roku. Wystawa owa pokazała Anglikom ich słabe strony, i z tą niezrównaną, z tą zastanawiającą energią, ich plemionowi właściwą, postanowili oni braki swoje zapełnić, wady zagładzić. Ażeby podnieść poziom ogólny narodowego smaku, ażeby natchuąć angielskiego rękodzielnika i robotnika duchem doskonałych wzorów, aby mu pokazać wielkie artystyczne tradycye klassycznéj przeszłości i ościennych narodów, utworzono w Londynie South-Kensington Museum. Muzeum to zawiera najlepsze okazy wszecheuropejskiego przemysłu i sztuki, wszystkie najnowsze odkrycia i metody fabrykacyi. Tysiące młodzieży kształcą się tam i pracują pod okiem doskonałych mistrzów. Za tym przykładem otworzono, jedne po drugich, przeszło sto szkół i instytucyj dla artystycznego wykształcenia robotników: jest obecnie w tych szkołach 300,000 uczniów. Rezultat téj jednolitéj dyrekcyi i tego samodzielnego kształcenia się w różnorodnych ogniskach jest zdumiewający. Prace swych uczniów, którymi się te różne szkoły popisują, jako to: kopie, emalie, kamee, chromolitografie, hafty, rzeźby, - są poprostu przedziwne. Gust, na wytwornych kształcony wzorach, udelikatnia się i poetyzuje. Obok wrodzonéj Anglikom energii i jędrności gruntownych zarysów staje dzisiaj cały szereg zalet i przymiotów, do których nie zdawali się przeznaczonymi. Raz jeszcze

Labor improbus omnia vincit.

Przykładów na to, co powiadamy, co krok mnóstwo na wystawie.

I tak, jeżeli zatrzymamy się przed ich meblami, ustawionymi przez każdego wystawcę tak, że dają całkowite złudzenie angielskiego home, całkowite odzwierciedlenie salonu, jadalni lub biblioteki, nie można im się dosyć nadziwić i dość ich się nachwalić. Dawny charakter angielskich mebli był ciężki, ale wygodny, gburowaty, ale spokojny. Obecnie wygoda, komfort starodawny połączony został z wykwintem, o jakim nie marzono dawniéj. Kosztowne drzewo drogiemi metalami nasadzane, kość słoniowa cudnie rysowana, emalie, inkrustacye: weszły wskład wielkich mebli. Nie sam stolarz już dzisiaj pracuje nad biblioteką lub bufetem, ale w pomoc przychodzi mu rzeźbiarz, malarz, złotnik, jubiler, garnearz, emalier, i t. d. Prawda, że taniości w takim składzie rzeczy żądać się już nie ma prawa, ale w kraju, gdzie ogólny poziom bogactwa jest nieskończenie podniosły, nie w tém dziwnego, że meble takie, co sta tysięcy kosztują, znajdują pewnych nabywców. Kunszt tapicerski, niedawno jeszcze tak zaniedbany w Anglii, podniósł się także niezmiernie. Rażąca krzykliwość kolorów znikła całkowicie, i obecnie kolory przygasłe, pół-tony, w materyach i ozdobach dodatkowych, są pełne spokojnéj harmonii.

Ten sam smak i wykwintne wykończenie znajdujemy w angielskich kryształach. Jak wiadomo, górowali Anglicy z dawien dawna grubo rźniętym źródlanym kryształem. Obecnie wyrobili sobie nową specyalność: wypukłorzeźbę na krysztale. Spotykamy tu niektóre kamee takie, o dwóch tonach, np. o dnie jasno-błękitném, które są niezmiernie kunsztowne co do wykończenia. Jako nowość, zauważyliśmy w cienkiem szkle weneckiem mieszaninę roztopio nego złota. Złoto, wlane w kryształ płynny, zachowuje naturalnie swą odrębność, ale rysuje się kapryśnych meandrach na szklanéj przestrzeni.

W oddziałe ceramiki ciekawych okazów jest mnóztwo. W ogóle coraz żywsze zamiłowanie pu bliczności w artystycznej porcelanie podniosło gust powszechny i fabrykacyą wszędzie, - fakt to niezaprzeczony. W Anglii zaszła pod tym względem istotna rewolucya. Dotad byli Anglicy mistrzami w dziedzinie fajansów. Fabryki Mintona, Wedgwooda są znane największym nawet profanom. Znane te firmy i innych wiele utrzymały się wprawdzie na swéj dawnéj wysokości, ale obok nich wzrosła, rozwinęła się i zakwitła fabrykacya najcieńszej porcelany. Królewska fabryka Worcester stanęła pierwsza u mety. Nie można sobie wyobrazić większéj rozmaitości form i typów, bardziéj udoskonalonego materyalu, pracowitszego malarstwa i pozłotnictwa. Buryatami, Tunguzami i Mongolami, zaznajamiając się coraz gruntowniej z ich narodowością i literaturą. W ciągu całej podróży zgromadził znaczną ilość ksiąg i rękopisów, tak dla zakładów naukowych, jakoteż dla własnej biblioteki, zebrał oraz mnóstwo rzeczy ciekawych, z których powstał gabinet etnograficzny w uniwersytecie Kazańskim.

Po pięcioletnich trudach podróży, na którą koszta łożył głównie uniwersytet Kazański, powrócił Kowalewski nareszcie do tego miasta (w roku 1833), wkrótce jednak wyjechał do Petersburga, dla zdania sprawy ze swoich spostrzeżeń i badań. Wielotomowy dziennik, grammatyka i słownik języka mongolskiego, liczne tłómaczenia i wyciągi z najciekawszych dzieł wschodnich, zjednały mu najchlubniejsze uznanie Akademii Nauk i przychylne przyjęcie u całéj publiczności i prassy. Obszerne sprawozdania ogłaszał również w języku polskim, pomieszczone głównie w Tygodniku Petersburgskim, do którego poprzednio już z drogi liczne wyserał korrespondencye; wymieniamy tu z nich ważniejsze: "Wyjątki z listów pisanych podczas podróży na Wschodzie" (1830); "Pobyt u Buryatów" (1832); "Wyjątek z listu ze stepów Buryackich" (1832). Po powrocie drukował tamże: "Processye i igrzyska w stepach Buryackich" (1834); "Rzeczy wschodnie dla miłośników Geografii Azyi" (1834); "Przejazd z Mongolii do Chin" (1835) i wiele innych. Na tém, zwyjątkiem jeszcze "Rzutu oka na Historyą miasta Kazania" (1836), kończy się szereg ogłoszonych drukiem prac polskich Kowalewskiego; kilka bowiem jego rekopisów, między któremi całkowite tłóma-czenie Herodota, Żywoty ludzi znakomitych Plutarcha i Historya Dyonizyusza z Halikarnasu, które do powrotu jego złożone były w Petersburgu, uległy w 1831 roku zniszczeniu przez pożar. Kowalewski, bawiący w tym czasie w Pekinie, najbardziej bolał zwłaszcza, i dotąd jeszcze boleje, nad utratą przekładu Herodota, wykonanego jeszcze w Wilnie niezmiernie troskliwie, językiem epoki Zygmuntowskiej. Do najważniejszych prac Kowalewskiego, któ

remi naukę filologii mongolskiéj istotnie znakomicie posunął naprzód, należą przed innemi jego "Grammatyka języka książkowego Mongolskiego (1835), "Chrestomatya Mongolska" (1836) i "Słownik Mongolsko-rossyjsko-francuzki (1844, w trzech wielkich tomach in quarto). Wszystkie te dzieła zyskały niepodzielne pochwały najpierwszych powag naukowych w dziedzinie lingwistyki oryentalnéj; ziomek nasz stał się téż wkrótce sam takąż powagą i zewsząd był obsypywany dowodami wysokiego uznania. Monarchowie zaszczycali go własnoręcznemi listami, medalami zasługi i orderami; Akademie i Towarzystwa uczone przyjmowały go w poczet swych członków; krytyka naukowa podnosiła wysoko zalety prac jego, stawiając je na równi z najznakomitszemi epoki współczesnéj. Charakter czy sto literacki obecnego szkicu, zwalnia nas z obowiązku wyliczania po szczególe wszystkich tych oznak skwapliwego uznania dla zasług gorliwego badacza; powiemy już tylko, że jednocześnie mając sobie udzieloną katedrę języków wschodnich w uniwersytecie Kazańskim, przechodził tu przez wszystkie obowiązki uniwersyteckie aż do stopnia rektora, i że kilkakrotnie wykładał tam również, oprócz swoich przedmiotów właściwych, Literaturę rzymską i Historyą Powszechną.

Z prac historycznych i etnograficznych Kowalewskiego, których część wyszła także w przekładach francuzkim i niemieckim (liczne jego artykuły drukowały się w wychodzącym w Paryżu Journal Asiatique), przytaczamy tu tylko jego: "Dynastyą Kidań" (1839) i "Przewrót polityczny w Chinach" (1846) — inne bowiem téj treści dzieła, jako to: "Chronologia buddyjska", "Historya literatury mongolskiej"; "Historya Buddaizmu"; kilkotomowa "Historya Wschodu"; trzytomowa "Historya Mongołów" i tym podobne, strasznym wypadkiem zniszczone zostały w roku 1863 w Warszawie. Nie wypada tu również zamilczeć, że Kowalewski jest także autorem mongolskim; w tym bowiem języku wydał "Historyą Pisma Świętego" i broszurkę "O pożytkach szczepienia ospy", oba dzieła drukowane w Kazaniu.

W 1860 roku wysłużywszy pensyą emerytalną, we dwa lata później Kowalewski przeniosi się do

Warszawy, gdzie w utworzonej właśnie w tym czasie Szkole Głównej zajął katedrę Historyi Powszechnéj, i wybrany został na godność dziekana wydziału historyczno-filologicznego. Oba te urzędy stale odtąd piastując, zachował je również w po-wstałym ze Szkoły Głównej uniwersytecie Warszawskim, a umiejętna i zacna jego działalność i tu w ciągu lat już szesnastu, ujawnia się zaweze i wszędzie, zyskując mu wdzięczne serca młodzieży, sza cunek i przyjaźń młodszych jego współtowarzyszów. W d. 7 Maja r. b., grono uniwersyteckie obchodziło uroczyście nadzwyczajném w Auli posiedzeniem, z przemówieniami rektora Błagowieszczeńskiego i professorów Struve'go i Pawińskiego, oraz wspólnym następnie obiadem, jego pięćdziesięciolecie służbowe; o literackiém powiedzieliśmy wyżej, że ubiegło ono właściwie przed sześciu laty i że już od roku 1872 Józef Kowalewski jest Jubilatem naszéj nauki i literatury. F. H. L.



OHNA BURYERA:

w Warszawie:

Miesiecznie . . kep. 40 Rwartalnie rsr. 1 kep. 20

na prowincyl i w Cesarstwie:

Kwartalnia . . . . . Rs. 3

Półrocznie . . . . . . . . . . . . 4

Za odnoszenie do domu dopłaca się kop. 5 miesięcznie.-Numer pojedynczy kop. 5.

Warszawa, d. 7 Czerwca.

Jutro św. Maksymina i Medarda BB.

Biuro Redakcyi, Czysta N. 6.

Rekopisma nadsyłane nie zwracają się.

Przez cały ciąg Wystawy Powszechnej, pojedyncze Numera Kuryera
Codziennego, można nabywać w Paryżu,
w Grands Magasins au Printemps,
Boulevard Haussmann Nr. 70.

bywającego powstaniem z miejsc.
Posiedzenie zagaił Rektor Błagowieszczeński, który w pięknej i gorącej mowie uwydatniał zasługi powkowalewskiego.

ORETTEGO ZAKŁAD FOTO-GRAFICZNY, ulica Rymarska Nr. 4. 7308-7-4.

RANCISZEK GARWOLIŃSKI, b. Sędzia Appelacyjny, mianowany Notaryuszem przy kancelaryach hipotecznych Sędziów pokoju w Warszawie, otworzył kancelaryę przy ulicy Moidowej pod Nr. 17, gdzie dawniej była kancelarya zmarłego Notaryusza Cwierczakiewicza. (8246—1—1).

uroczystości, myśli, która dzięki pośrednictwu Kuratora Okręgu Naukowego, znalazła aprobatę ministra. Nadto, na skutek starań pp. Kuratora i Rektora, minister zapewnił jubilata, że przy opuszczeniu służby otrzyma jako emeryturę, całkowitą pobieraną obecnie pensyę.

Z mowy téj dowiedzieliśmy się, że zasługi te skłoniły p. Rektora do podjęcia myśli, urządzenia wczorajszej

bieraną obecnie pensyę.

Mowę swoję zakończył prof. Błagowieszczeński temi słowy:
"W imieniu uniwersytetu, który szczyci się, że cię posiada w swem gronie, winszuję ci jubilacie dzisiejszej uroczystości, owego złotego wesela twego z nauką, której będąc nieodstępnie wiernym, obdarzyłeś nas pracami, stanowiącemi chlubę naszej wiedzy."

dzy."
Prof. A. Pawiński odczytał pięknie opracowany przez siebie i treściwy rys biograficzny prof. Kowalewskiego.

Życiorys ten rozdano obecnym w dru-

kowanéj broszurce.

Nakoniec zabrał głos prof. H. Struve, który słusznie twierdził, że jakkolwiek wszyscy obecni na posiedzeniu są zarówno przejęci głęboką czcią i poszanowaniem dla szanownego Dzieposzanowaniem dla szanownego Dziekana, to jednakże pomiędzy zebranymi znajduje się pewna część takich, którzy mają powody do żywszego odczuwania uczuć, jakie przynosi chwila obecna i którzy żywiej powinni się poczuwać do oddania hołdu zasługom szanownego jubilata. Tą cząstką zebranych, jest wydział filologiczny.

Wydział ten, pozostając w ciągłych i bezpośrednich stosunkach ze swym przewodnikiem, miał sposobność ocenienia charakteru Dziekana, a tém sa-

nienia charakteru Dziekana, a tém samém dodania do tych uczuć uwielbienia, jakie się należą człowiekowi tak kolosalnych zasług w nauce, -- prawdzi-

wie przyjacielskiego przywiązania.
Tu profesor rozebrawszy liczne strony pięknego osobistego charakteru Dziekana, wyświetlał stosunek jubila-

ta do wydziału.

Wydział filologiczny, mówił pan S.,
pod kierownictwem swego śdziekana Uniwersytet przeniewierzył się swéj przybrał pozór czeladki rodzinnéj, któprzybrał pozór czeladki rodzinnej, któprzybrał pozór czeladki rodzinnej,

pliwość, obok wysokich przymiotów dostojnego patryarchy, kazałaby się zawczasu rumienić temu, ktoby sprzeczném zdaniem mógł kakłócić panująca harmonie.
Prof. Struve zakończył serdecznemi

wyrazami pozdrowienie w imieniu wy-

działu filologicznego.

Rektor Uniwersytetu jeszcze raz
wszedł na katedrę, nie w swojém jednak imieniu miał teraz przemawiać: oświadczył jon zebranym, że w téj chwili otrzymał od p. Ministra oświaty telegram, z poleceniem powinszowania Kowalewskiemu dzisiejszéj uroczystości. Nakoniec p. Błagowiesz-czeński doręczył jubilatowi dyplom na honorowego członka Uniwersytetu Kazańskiego, w którym tenże przez długi czas był profesorem, dziekanem, a nakoniec p. o. Rektora.

Dyplom ten przysłano przy reskrypcie, wyjaśniającym pobudki i motywa, które skłoniły Uniwersytet Kazański do jednomyślnego przyznania jubilatowi téj zaszczytnej nagrody.
Posiedzenie skończyło się: ciśnięto

się do jubilata, żegnając go serdecznem "do widzenia"; o godzinie bowiem 5-ėj, w jednėj z tutejszych resurs całe grono miało się zebrać, celem uczczenia

Kowalewskiego obiadem.
Obiad ten przy licznych toastach, przeciągnął się do późnego wieczora.

placu S-go Aleksandra i ulicy Książęcej odegrała się jedna z tych scen, które świadczą o barbarzyńskich jeszcze pojęciach o władzy rodzicielskiej w niższych warstwach ludności. Żona stróża domu pp. S., N. 14, widocznie kobieta gwałtownej natury, katowała na ulicy grubym postronkiem córkę swoję, dziewczynkę od 8 do 10 lat mieć mogącą,—bez miłosierdzia. Dziecina z bólu i trwogi, uciekając, schronić się chciała pod konie stojącej w pobliżu dorożki. Matka wywlokła ją ztamtąd porwawszy za twarz i włosy, i nie baporwawszy za twarz i włosy, i nie ba-cząc na możliwe kalectwo, w sposób najgwałtowniejszy uprowadziła do mieszkania w suterynie i tam zamknąwszy się, nie przestawała pastwić się jeszcze nad słabém dzieckiem.
Krzyki i jęki dolatujące uszu kilkudziesięciu świadków, były dalszym dowodem okrucieństwa matki.
Kilku z obecnych tći scenie panów

# Kuryer Codzienny.

W drugie i trzecie święto Zesłania Ducha Świętego, w kościele św. Krzyża odbywać się będzie odpust św. Felicyssymy. Do odpustu tego pierwsze nieszpory odprawione zostaną pojutrze, t. j. wniedzielę w pierwsze święto.

JUBILEUSZ PROFESORA

#### KOWALEWSKIEGO.

W dniu wczorajszym o godzinie 2-éj z południa, członkowie uniwersy-tetu tutejszego zebrali się na nadzwyczajne uroczyste posiedzenie, celem uczczenia pięddziesięcioletnich zasług Dziekana Kowalewskiego.

Zebranie to wyróżniało się od zwykłych oficyalnych posiedzeń. Już o w pół do 2-éj stawili się niemal wszys-cy członkowie uniwersytetu w auli wielkiéj.

Z niecierpliwością oczekiwano przybycia jubilata.

O godzinie kwadrans na trzecią przy-

O godzinie kwadrans na trzecią przybył on otoczony gronem przyjaciół. We drzwiach powitali go: Kurator Okręgu Naukowego, Rektor uniwersytetu i liczny zastęp profesorów i przyjaciół, pośród których znajdował się także i A. E. Odyniec. Była to chwila rzewna, wzruszająca. Uniwersytet przeniewierzył się swej sztywnej powadze i idąc za popędem serca, tulił w swych objęciach wzruszonego Dziekana.

szonego Dziekana.

sądu przysięgłych w sprawie Wiary Za- wiedzi, stronnictwo narodowo-liberal- wystarcza do okazania, że preliminatę polecił oddać do nowego osądzenia

#### Nekrologia.

† W dniu 8 h. m. i r., to jest w sobote, o godzinie 9-éj rano, w kościele Powązkowskim odprawioną zostanie Wotywa z konduktem przy grobie ś. p. Felicyanny *Ciesielskiej*, a to z legatu przez też uczynionego. O czem Nadzor cmentarza intereso-

wanych zawiadamia. (8235)

† S. p. Józef Sadkowski, b. Sedzia Trybunału Cywilnego w Warszawie, emeryt, opatrzony śś. Sakramentami, przeżywszy lat 72, w dniu 6 czerwca r. b. przeniósł się do wieczności. Pozostali w smutku synowie, córka, zięć i wnuki, zapraszają krewnych, przyja-ciół i kolegów zmarłego, na Nabożeństwo żałobne w dniu 8 czerwca, t. w sobote, o godzinie 10-éj z rana, w dol-nym kościele Śgo Krzyża, a następnie na wyprowadzenie zwłok z tegoż kościoła, o godzinie 4-éj po południu na cmentarz Powązkowski odbyć się ma-(8245)

† 5. p. Rozalia z Matuszkiewiczów Dąbrowska, emerytka, przeżywszy lat 66, zmarła w dniu 6 b. m. i r. Pozostała rodzina, zaprasza krewnych, przyjaciół i znajomych na wyprowadzenie zwłok w dniu 8 czerwca r. b., w sobotę, o godzinie 7-éj po południu, z kościoła Narodzenia Panny Maryi przy ul. Leszno.

#### Władomości polityczne.

O kongresie nie otrzymujemy dziś żadnych prawie nowych szczegółów. Zaznaczyć tylko należy wiadomość podaną przez "Journal de St. Petersbourg," że stan zdrowia ks. Gorczakowa o tyle się poprawił, iż pozwoli temu dyplomacie osobiście wziąść udział w miedzynarodowym zieździe. dział w międzynarodowym zjeździe Prasa niemiecka wciąż jeszcze prawie wyłącznie zajętą jest sprawą zamachów i cała oddana jest uwagom nad doniosłością tych faktów.

"Nordd. Allg. Ztng." przytacza do-niesienia z kilkunastu miejscowości Niemiec, o aresztowaniach osób rozmaitego stanu, które wyrażały publicznie i głośno swe sympatye dla przestepnego czynu Nobilinga. Portrety fotograficzne Hoedela i Nobilinga

rozkupywane są tysiącami. Smutne to i zastanawiające objawy usposobienia pewnéj części ludności niemieckiej. Prasa urzędowa zapowiada tymczasem projekta nowych środków, mających zapobiedz rozwojowi socyalizmu. "Provinzial Corresp." powiada: "Rząd spełni swój obowiązek, zwracając się do sumienia narodu. Zażąda on od powołanych przedstawicieli narodu opieki dla zagrożonego społeczeństwa, którego istniejące prawa nie zabezpieczają należycie. Rząd spodziewa się, że spotka u wszystkich tę stanowczość i wierność, za pomocą któréj chce uratować państwo i społecz-ność." Jakie mają być owe środki re-akcyjne, z których propozycyą rząd niemiecki chce wystąpić, nie mamy do téj chwili wyraźniejszych wskazówek. Nad ułożeniem projektu tych środków, naradzają się obecnie nieustannie ministrowie pod prezydencyą ks. Bis-

sulicz i oparty na nim wyrok sądu o- ne, którego przedstawiciele składają kręgowego Petersburskiego i sprawę większość sejmową, nie zmienia wcale te polecił oddać do nowego osądzenia swéj postawy, przyjętéj podczas o-sądowi okręgowemu Nowogrodzkiemu. brad nad projektem o ograniczeniu prasy i zgromadzeń. Organ tego stronnictwa "National Ztg", nie zmienia poprzednich swych w tej kwestyi zapatrywań, a nawet do pewnego stopnia występuje niejako z obroną stronnictwa socyalistycznego. Dopóki partya narodowo-liberalna nie zrobi rządowi ustępstw, nie można liczyć na prowadzenie w sejmie jakichkolwiek reakcyj-nych projektów. Zdaje się, że w każdym razie obecnie rząd niemiecki wystąpi z projektami dopiero po głębokiéj i wszechstronnéj ich rozwadze i dla tego pogłoska o bezzwłoczném zwołaniu sejmu nie potwierdza się.

Sprawdziła się natomiast wieść o ustanowieniu zastępstwa w naczelném kierownictwie spraw państwa niemie-ckiego. "Reichsanzeiger" ogłosił wczo-raj rozkaz Cesarza Wilhelma, przele-wający na Następcę Tronu władzę naczelną na czas choroby samego mo-narchy. Przebieg choroby Cesarza jest pomyslny, jakkolwiek niebezpieczeń-stwo jeszcze nie minęło.

Do "Gazety Szlązkiej" donoszą z Wiednia, że rząd austryacki wkrótce zamierza zająć ważniejsze strategiczne punkta w Hercegowinie i Wyższéj Albanii. W Pola panuje nader ożywiona działalność około przygotowania floty. W Siedmiogrodzie fortyfikowana sa wawozy i wzgórza padgrani wane są wąwozy i wzgórza nadgrani-

#### Telegramy prywatne.

Warszawa, 7 czerwca.
Paryż 5 czerwca. — Kongres pocztowy ukończył już swe prace i zamknie ty został mową swego prezesa Co-chery. Dziękowali za myśl kongresu i za poparcie francuzkich delegowa-nych i rządu francuzkiego człokowie kongresu Hern (Szwajcarya), Stephan (Niemcy) Oinchent (Belgia). Podpisana konwencya zawiera układ co do wzajemnéj przesyłki zleceń poczto-wych i listów wartościowych. Porto od listów frankowanych oznaczono na 25 centimów, jeżeli list nie waży więjak 15 gramów. Konwencya wchodzi w wykonanie dnia 1 kwietnia 1879

Petersburg, 5 czerwca.— Szuwałow i Oubril udają się po instrukcye na kongres berliński. Stan zdrowia księcia Gorczakowa znacznie się polepszył, kanclerz wyjeżdża do Berlina stanowczo w niedzielę, lub najdalej w poniedziałek w towarzystwie barona Jomiedziałek w towarzystwie barona Jowiedziałek w towarzystwie w działek w towarzystwie barona Jomi-ni i barona Fryderyksa. "Ag. Rus." w artykule dotyczącym kongresu berlińskiego, zaznacza ciągle starania Rosyi w przedmiocie przeprowadzenia porozumienia Europy w kwestyi wschodniej. "Ag. Rus." sądzi, że kongres europejski nietylko w kwestyi wschodniéj i w łonie samych mocarstw europejskich rozstrojonych przez zazdrość i nieszczęśliwe wypadki od 1854 r., obecnie na kongresie berlińskim ponownie ułożonym zostanie.

Wiedeń, 6 czerwca.—"Pol. Cor." przytacza tekst pierwszego z dwu memoryałów, które Porta dla kongresu wygotowała i do gabinetów rozesłała. Przytoczony memoryał, daje turecki pogląd na traktat San-Stefano i na okoliczności, śród jakich został zawarty. Kończy się on temi słowy: "Ten pobieżny przegląd układów, które się toczyły w Adryanopolu i San-Stefano,

rya pokojowe zawarte zostały w sto-sunkach anormalnych."

Bukareszt, 5 czerwca. — Dopiero co odebrane z Konstantynopola wiadomości, objaśniają przyczynę ostatniej zmiany ministeryalnej. Według tych doniesień, miał być odkryty spisek w celu detronizacyi dynastyi Osmana. Z tym spiskiem zostawał podobno Mehemed Ruszdi pasza w pewnym związku. Mia-no zamiar, do czasu wyboru nowego władcy, powierzyć rejencyę Midhado-

Jakim sposobem policya wpadła na ślad tego sprzysiężenia, niewiadomo; zdaje się jednak, że jedno z poselstw zagranicznych zwróciło uwagę sułtana na grożące mu niebezpieczeństwo. Wczoraj aresztowano w Stambule 42 osoby, gdy tymczasem ex-wielki wezyr Mehemet Ruszdi pasza zostaje czasowo w domowym areszcie. W Konstantynopolu panika; wszyscy boją się wybuchu rozruchów. Sułtan nie śmie wyjść ze swojego pałacu Sildiz Kiosk. Okna mieszkania zaopatrzono w żelazne okiennice.

Berlin, 6 czerwca. - Buletyn 10 rano. Cesarz spał dobrze w nocy, nie miał żadnych boleści, gorączka cokolwiek się zmniejszyła, febry nie ma.—Godzina to wieczorem. W stanie zdrowia cesarza nie nastąpiły żadne zmiany.

Region 6 czerwca.—Sad miejski ska-

Berlin, 6 czerwca.—Sąd miejski skazał dziś robotnika Gieze z powodu o-brazy Majestatu w kwestyi zamachu Hoedla, na 8-miesięczne więzienie. Sąd okręgowy z powodu równego przekro-czenia, skazał pastucha Barona na je-

dnoroczne więzienie.

Rzym, 6 czerwca.—Ponieważ dotychczas senat nie był zebrany, zeszedł się dopiero wczoraj dla podpisania adresu do cesarza niemieckiego, w którym wyrażając oburzenie z powodu zamachu, przesłano szczere życzenia prędkiego wyzdrowienia cesarza. Corti wy-

jeżdża w niedziele do Berlina.

Konstantynopol, 6 czerwca. — Sadyk i Karathcodori, wyjadą w sobotę na

kongres do Berlina.

Bukareszt, 6 czerwca.— Dimitr Ghika zawiadomił izbę, iż wniesie interpela-cye na kongresie o sytuacyi Rumunii i zażąda wyjaśnienia, co Rumunia chce tu zastąpić.

Berlin 6 czerwca. – Na wczorajszéj radzie ministrów Bismark wspomniał o rozwiązaniu sejmu. Obawia się on, że obecny sejm odrzuci nowy projekt

przeciw socyalistom.

Berlin, 6 czerwca.— "Reichs-Anzei." ogłosił rozkaz cesarza datowany z d. 4 b. m. wkładający na następce tronu naczelne kierownictwo sprawami kra-

ju przez czas trwania choroby cesarza. Berlin, 6 czerwca.— Skonstatowano, że ojciec Nobilinga był ekscentrykiem i dziwakiem nawet pod względem u-brania i mieszkania. Razu jednego strzelił do któregoś ze swoich robotników i zabił go. Sąd wtedy uznał zabojce niewinnym. Nobiling ojciec skończył życie samobojstwem. Nobi-

ling syn ma się lepiéj.

Peszt, 6 czerwca. — Minister Tisza, wydał rozporządzenie znoszące przepis ograniczający prawo odbywania zebrań publicznych.

Berlin, 6 czerwca.-Angielscy pełnomocnicy na kongres mają tu przybyć między 10 a 12 czerwca; austryaccy zaś, francuzcy i rosyjscy dnia 9 czerwca. Najjaśniejszy Cesarz Aleksander ma odwiedzić Ems w lipcu. "Nordd. Allg. Ztng." pisze o kongresie: "Położenie wewnętrzne prawie wszystkich wielNagła śmierć zabrała tutejszemu uniwersytetowi jednego z zasłużeńszych pracowników na polu wiedzy.

Dziś o godzinie 118/4, w czytelni uniwersyteckiej skonał nagleś. p. Józef Kowalewski, dziekan wydziału filologicznego, profesor historyi i zasłużony oryentalista. Padł on więc niespodzianie, jako bojownik wiedzy, na swem za-

szczytném stanowisku.

Niedawno tutejszy uniwersytet obchodził 50-letni jubileusz pracy naukowej zmarłego. Z powodu tej uroczystości, pomieściliśmy w piśmie naszem treściwą charakterystykę jego działalności naukowej i profesorskiej. Nie wiedzieliśmy wtedy, że w tak krótkim czasie głosić nam przyjdzie smutną wieść o zakończeniu ziemskiego zawodu, że ujrzymy tak rychło mogiłę pokrywającą śmiertelne szczątki zasłużonego badacza i profesora.

Pokój jego pamięci.

34

ne roztrząśniecie w pożądany myślny sposób rozwiązane być w szeregu artykułów (o ile sie wyczerpujących), staraliśmy się wodnić:

1) Že źródło tak wielkiego złe może leżyć wyłącznie w jednej

czvnie.

2) že rozluźnienie nadzoru poli go nad bezpieczeństwem public w każdém społeczeństwie do ja smutniejszych doprowadzić mu

stepstw.

3) Ze sądy, chociażby najleps moga spełniać téj prewencyjne dzy, jaka spoczywa na policyi. tém nie można téj ostatniéj odją to u nas w początkach reformy wéj było), wszelkich środków dzania przestępstwa i sumaryc w pewnych granicach, działani

4) Že zbytnia miekkość i sen talność sądów, ubezkarniając summę złych uczynków, w szk sposób na moralność powszech

działywa.

lninie elavcia ster te

nny

vk.

na-

po-

no-

da-

1 (3) wavk,

7.3-

ości azie czelub wła-

mairi (4) zych zaj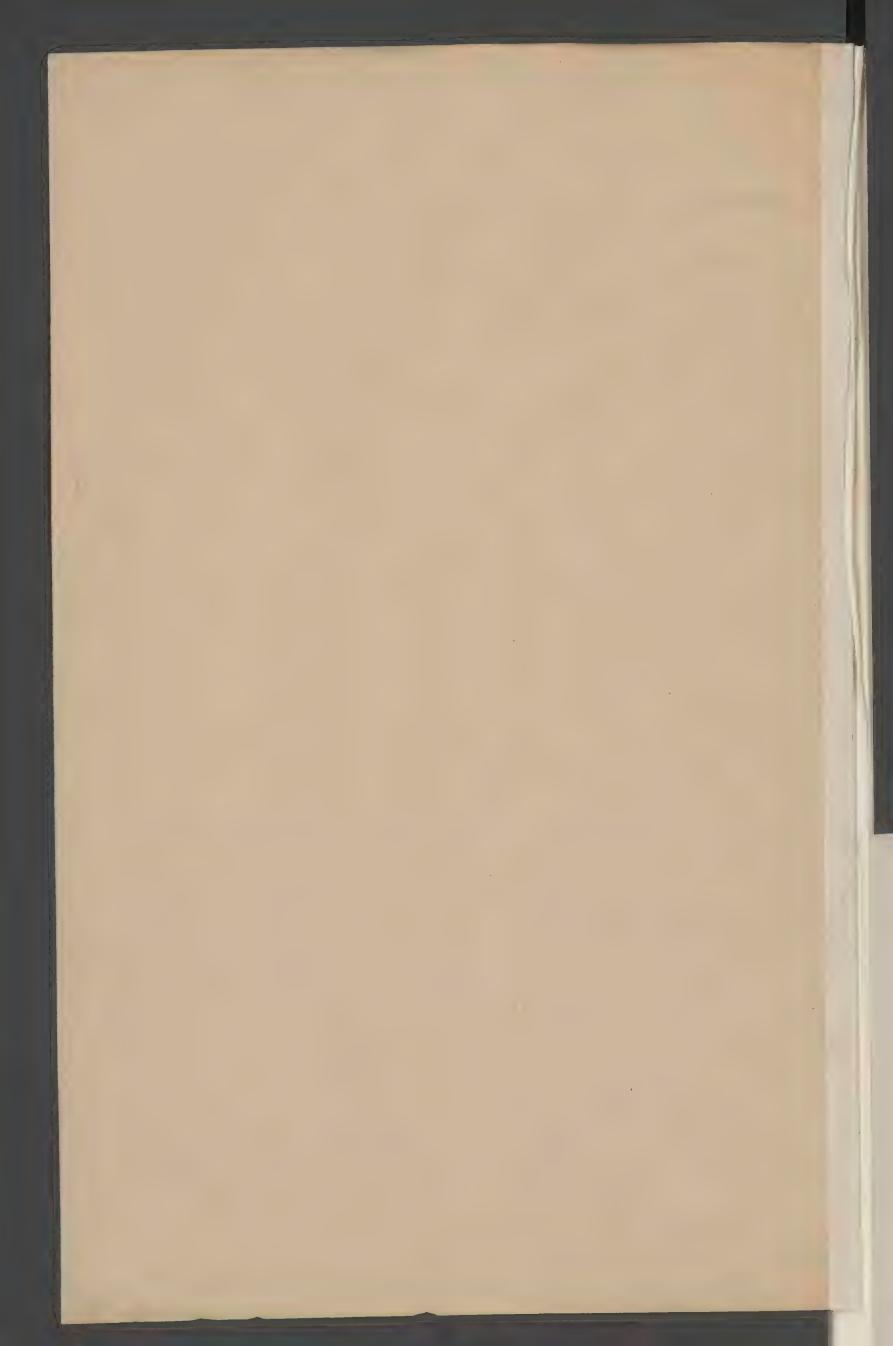

### Rochamy Panie Edwardgies

a nielką val ring, i re matem w zorej Jivij list z 2.12. t. m. Donomo vie spotykuten die 2 wyrogami tok derdegnemi. anie w nich autora Felicite. Moze by je on right in bytaki wyzig cen vis inne Twe utvory , we god nagledon ja nie w nanci literature mie widze rownego Felicycie. Exemplanthory posicia. Ten, oddatem tej pouziwej fulii, ktovej zgon wszystnie nas Lasmacit. Sprigien stem sie de l'ativo sobie inny a disgania. 'Ironnestiel, quaid; she we malastem; a jestem stystiming Do tej precudnej poezi. Dla tegom sig osmielil liebie o nig mosice. Lighting za tashowe soietning, voyrajona w tayou lisie, leg nie spodjiewam się predho mieć tyd diajek w reka, ho grazini bosqtami imaytal pogrania 16 praz na-1-a wife kurrenske polevision jei seby odan stavata sig oppravial je prog charies, re vie latire japenne prochodi. Bifthym vad my zymi sig de watzege wyća snietwa kroniki rodzimej, i nie idmaniam; ale nie mogę z pewnością prz nec, be wany nie jestem pewny. Oddawna znedtry na inne droge pisarche organizatem sig is tal position, whei atmosfere. Hem jig kilkanasiic tomow, rogingel tofiliow, progodowany to Trake; ale loves no to nie ipona. disgener hoje se syrykower naktide in fra nigraget akoli mosinel nanego kvaju, na ktory zawne vachowali, a tymbardziej sia tahie przedmioty, htere powinny by tanno prevamane. More da Bog re pryjdzie oras, kiedy ja sam, lub htory z moug syriow od-I priedsigbierstine, htirego pourately bytem juj zawigsent w langanie mil nien genemi vysek mi wagleden htoryel podgielam supetinis twe granie. Nie innego jednah w night nie miles jak king Boshq i mekoneny jertem, ze kavar mie zotanie uchylone, pohi się nie nauweiny: do orego wze laho dotychoras nie widar popedu. -Nie amariam t du myrrynie sig de varrego voglavaietwa, i nie zaktedam žadnej pretensii do wynadyrodzen, ale nie right, my my file in jaki pomyst spowie by. Louise for in-Acque hierarden glowneys, a litingen wymienkowatem, przy ludy je

i nie zaktedam zednej pretensii do wonadgrodzen, ale nie
renę, ny my zie ni jaki pomost powiedny. Pomimo horietego kieraniam głownego, o litingm wymienkowatem, przy hodze
niebie z chątke wybo zie: tel w tym rokam napisatem artykut o jalilenzus, bitur darowatem p fermorekienus, wojdaway siąg religijupt i naukowych w krakowien, i miet go umiescie w wym kalmdagu dla rodzin katolickiej na rok następny.
Hożytem towart. z powodu tego, iż bytem obazony sytujac w niehtorych na zel z isanach soustanjaniam ortwany
na hościot meany of a powodu tolilen szan przez filozo
fow rozemowiejos. Pradbym seby ten art. i w Warfunia
możó być praedzukowany, bo w nim gruntowia te potwa-

ka

the in

te

70

70

10

7

s j

2

7 2

Is chaile taking is mylogenic magication take promotific pols ka. Nie miatern zamiavu w tem pirembu zatabiać zasad jenshowill . Do tago son inne gramatifii, Matechiego, Malino which to Christian ty to the soir surper eigther wyishing found want jargha, opier jar je na roy orpe logi grum. Jazz hoirien se. taka grematika nam potnebniejsra niželi over nezone. I da tego ud. w. Tom se z groviba najmid de P. Tyszynskiego, potom De tiche culybie o niej dali ndanie. Le topo nie potra bar Jamej regonosii, len tylu strowego rogsalka, be idjede o za -De go ocacie jedynie vy maje wywedy są logiczne, vy vie. Chairleym mice to paire kogos un amage w Swiceie literai " , choiazing tylko da superstania dyskussiis. it wolatoyun jeby ono pochodzito otasuiz nie od framatyka: so i perous nie znejdując w niej sweiej własnych po mystows hab ngmedjen odmicaliby moje w insthi i wywody nie zwajające na Stuynose. Jesti sam nie cheen tem sig Lajor, prosig pourous jergres a d'yspaishin, withmen mu crègo manowich que dans a moje ? . Sig in Storice . Williag proposting probilinghis Pla mise, i noise Man imagel, so have morge is je a has tise. ne co do gramatyli alyt obojetni: wielni jamyt, kaid increj pisse, a sprang sobias à lego zdai nie jotrafi d'acrego

Brook ted jedeli mi uda sig jaka sog riegkar ur tij storer, Do ktorej mig sonotajez, vad høde wam stakye. A tevaz mynnig Demies poprowienies servery en jako od Jameso solegi i propjesile

52042 med-

by 12 -

ay 2 car

helv = فدة

eavas wize-

etwa,

wie. boure

chodie. arty-

egdaw comes-

topny. -gtan

Tany

Poro

Laddretter + 1.0.1

foredriker.

Agamemman Boundaris Boynicouri

w Waryamis

the region of his service from the in spice 2 long the service service service of the service service

Sanowny Farie Edwardie Debradioju. Viervy powiedzionie Dzig Knie an przy oknos panież Tevoiz i la laskauer al criez sed 20. gradina, Khore, ar beruz ovegnero, 18. Sty izuia ohry matein, spowadu ie pises cary mie lige legtem a care, moies ruding u norvogrådskiem, u familie. Ed jis roie Dis Grosij na mej list afkarkowa onego oroso pi sany siemies en ; récorrier que Do, Ty, i diva listy i nangair, lynows ey moiej, o kheizih ona rospomina w Leva; wej ryon, pour hvore szanowne nge prinstarym. Howardy Ha xlo'eych primirenne slogun ber inse si gracionymi pros helita michigy leg by ustaly; ista Lingth mis may som presertes lata widner Sani Gorechief

i ig hostry Holensi, new new ser-(deiznie bolis, sa naskeprie: po wpezbie 2 Charkoura 15. acincea, postovosta worst pour thuis purioscenationy, when naj merpinnamig tolknigt nas Pan Bugwielkien merzinscien; povoz wkto'regue usialt not syn, gdeir beto i devoits Huzyych, na rownej hodze, werde bialis Due les wyworderny i syn many pomient glamanie oghi lewej, bandro eigskie. Musichis my zawowen de najbliziere Enverer i neis Lygadus presiderilising proty bid my ... nespia,ym. Parazerie i wir ok Kalethoa w najmilken Dieke inggrety choroby na mathe ; hathy i more rety, whough i hak me mile legs o; do rurg du vorg verfræd y. W porashu augusta my brakiny sig a ludrego domi s'vieilissery chorego de hijowa, arely way i pomocy laiversnyth Navnych Lekarry i premisire lyne do Kijowsniego luniversy beha iako blis-Rego ad migua greie mietisary ramis/ kai.

wo druging potowie augusta ledwes do by alis my uj no norve grussnie, de rezdei Kven mych, pahrebusar " same wijroset portyreka i chear perentinai hvolde. mej kusany in eyna weste instrución ra/ -Canych whi joine. u " rugaj posto: ko'nie susurina Devivie Lypu poprawi. To vi lak ze migstein go 'an wieze de + 1/2 Kijoren arely i nauki juitedtural ju a'e mint razon denany bla zbolasej ngthi. 17.7 lig av Pag driet mini dopieno atoma "," / / wither douchateur de Kobry ma : de swary poli adtoire. Leis me miatam sain vais ) . . . . ny gorpa antwein; kana napudta kisanoreas -Aa mathi podynie a history po bearifair 211 21 obie ugite mugly chorocoa; roline o by 1 Ki, vivo ad Lekary Cadebratining wie promjelne mad o moin; prois ngthe vierpiacej longeto fregy. rozving to us no 12ym by nie viespie wie nevrouse en truler khours P. Pirogoro 145 Many chijens; i raven hierator oxec ge 20 nausweg Vaterstop shoverne, 'naal why ciracai do dodrieros Proporcial nace que udon profysh uvavinget san mederialego 6hiz ie lew dros mozino leg so pozinici des riedy :in/rai. Syn nef Franciser, ma, ogly sax pudobne do abama

P. S. aist Pliveria avertat mi datia. P. Your enigs Kr. acres-serva: de innie: 10 Kobry nie Johnak na naty water Kobry de The Klast a miejste doorne Juber dia! rogoziare pasobienstron; tillio urary iest ni voishie zneizneg cej niz bys Adam. · Mory in inalerialyth: , with rest as or e; o ey to mi , wi but and region Kustie, lat ma 17. Rain vy barry na raine ory tume Eoura. (Die sen sig raiss tak dings on variants our majejo mi somtine. Do P. Corceriej wipatoreseno las posis, waste voy prammite i nadal postataming inchi 130; Topicol : enia : doblymi 2 nais myen! · axus aliney provadail roams we . Na lea va, iche mani di possesseure Dwich otolieznosical, de licame ora garayek ig. wiele o ein rozzi ewaig, faling Langel pouriele : ktore natory i estouent i pio-I seu zbijai. Azis so obe maž poke žny Danny not propracial wife ing Hosciany 2 Lot pomorus. Siet word oketinois: Brian levan w : nowagowoka do wind real en lig ze wiele asó 6. 2 D'élexuit parning che, averier rais, nes viez sons, dons, siero miju nombremio adama, i herai majory rubainiel parenese in ; zather powagiaduanou. arily to migre suprili ble portoureries pomoni-Ka. Brosi ner, has in nes. Adam sudistains av nowogradu, leis ten don planat 20 ocion lat poiego in adrescin, i on mienstal win Lythe lat Kilka, Don't lev by Konfishowary in pres da emigraya, i preis intry sir che ivege No atomen, legico ano exala Biothe pereceny 2 hey lays w grewice. rosponing sijet t Rupir dom raker, on Kenyskaiae a pory, iche z initerior tours robie with exercise, speculary ?.

Piasecki Marjan Tilareta,

dist do a. E. Odynica. Jorkenerska ze dhuce
nie pidat. ale ze byt 2015ty 2 pana da
hrzanhrzynazda utdama. (michiewiza.); Iranliszma htorży 11 miego hionteroniali—
ciszma htorży 11 miego hionteroniali—
rosyta animplarie Wallenroda do sprzedaży
hrsyta animplarie Wallenroda do sprzedaży
upomima su, o piewia, 12e - sharzy su ze,
upomima su, o piewia, 12e - sharzy su ze,
ule posta no avarszawie sprzedaż sonckow
le posta no avarszawie sprzedaż sonckow
hisane nofsystey np puszkin, Butharyn, Sray
listografi warsza i paryskiej swego
2 litografi nortz i paryskiej swego
2 litografi nortz alebranista podart.
hortreta notore alebranista podart.
hortreta notore alebranista,

.

m cie me Jes

4 20 . pero. 41 Drogs mej Duardie. Adawne midlem do liebie pisac, ale pury by cre avasna; Jennespha Worry w n me Mirakerowals de musia I'm by yospodurem, lohogem: Thus Jeven Is notpenia horekhur, prosin ny a pormenie more us grained invie : Jury een noveres erglatem oguson swege deteractivego wwarfs ance obre In, ale cremits by cregor na pochwaty menyle . Podala artyster neerogn à les, to by pewnie legisse jah fortenoft-· Drund by to; no pury sity tooks wyfin to any wan wallenroda beging

meat co rober Whatsy have money he my who ktoecie sy ale nam jury sy toice me premerry, by tej swiatower memony barde nud bosegami newy brahue, op merven jale powsie is waspervie 2 fer wallenroden, bo spowod rema Han 150 Howego Voneton adam barde me. der hondent mousey Holicy. Lingslower det Rop. But haryn za dworg Sut ne Ka wright to 20 by Ruble : jur robe drugh Edzing. Putrkin jes ie w gieg 24 tre bre, a i po Killia by nely Esanys briesh cy umery re freez wyrseeiage 4. mercy so predet 2000 la weg from 14 matgle; Klorg, Malino wshi na Je me iese maerenie 3000 a Rp. ad autora biere a u nas wule Viry eray though bury w rong opriedaz w waspawie najgorfia. w le uil, terburger samyer wright . Baptacone re W 134 Escup-ale Edyca Rophuse do 1500 ras Han ocegolnej detografia voule readte lie me. Fut niegry- weatry odemnie hochunego Endynea, jak bez wie ruge Danen Them, ory legrey rate pay mine, Who is was obs jeg 24 myhlografo wat adama niezmierni zy ma ch i na wafra. Pary ches quewa, preze tane verdast; he ma bye detografowany spre g= 4. el vinego warho wura Portrota, robio y gra ne v Makery in naturalnej weelboses adverdaj mego Vrsaka. Vochaj mne estref to Nancel Krot. Du mayhow.

un ellemando





# Potocka Klaudyna z Dzietynskich.

dist do A. Edwarda Colynea. Drighuje ha hyezenia z nouv kaizetym rokiem. — Skozegety o inkatnich churlach i smierei Stefana Garakynishiego. 2 Senewy. — el. 21. dutego (1834.)

Darston can, pourriem, i dorian, descri wo Deen Diamajaga que vien roisea, columna pisari. Olorena le topo 'Isweel' - dalai laid ilia mylla vocicalis, a la i li Dogor acoracistar friglessi ... ja iligita, inigory walsis bylan 1 " i rige 1.1824, I la lucie by & gracordiune lesocre de cue . vigtelle. Mia Majage towary aleial Conviachow en' Jaccavia Mierary 12 od dawsear, Ladre Moraro ingela Mee La belouis derig todoi san duca. i Mega, illendi. Tronzona relling thater ordaloregel is tracong of trying jel giruce, à bleauces leving estrealers d'évision baces vote Hars - Des bada pry ileesa, i in Canger Mowa. o! I Nie Magge Da Surgeria l'acirdina, mago, i lille reserved bleas eating cay of caralis tierrad con in in Ly esque · j trzy laginiai oceans ichorg n'alles w b'obis a'csanis Loving - theo by power Dial ... Mash is wo clas bagde Eleccia en lewrand way sogliwing That I has sym agent inga - they pries dien Il ryana e verheiter sylles des, Managet lina voruses dy ein. to They bacco. Do jago lease is ... (4) i ig. 3 ro en (15) en ces ry e co valou our rigeri, iladue rare! ja desure llie lorerie i sla dag om l'ag ru ma las : jedar er legeale en de letotago & ovasie "llan a'ai i orsta...

leningenger Doss, De posobny blery with long bol. 1204 More by the powaled Tury the Muzerinkows Massego Hen · Ll goy by looks, nong Mather byles Ogial the nosurreally legal Le aabacione, laj orozare nalliegoli, laj vierget se Obourapli. 11 a droise Doi Muie Blehore; il 2 loiones poerciosi. 2 Dries Van Overen. Dobie lie lookes bye lessewellen - lles looks de un à la varque àbusie vinda le mor es les de l'acea () a : agagen lustice les rojets nowalacia i wago, obsarona Della Calowiela, les trègéé lès mourlina, ley lierà llad iz harrillez en awiergesver i wojej Levnionen, i Lad Durind Wieller Cry Lby, Leadler Cry lead laster, orthones Fringes ian la lien a lastings, bulling, bolleling Glorow or rowadla de leave werdehuesee, la lande les posobiesses desny varing. Tylles saye les trus chair, w of the les tennas. . Mad harde podoience. leguisi dig Moina - a logo Marusa Crice say en igen blakhereeseen bedarowaten, been gen Arige colar usere Moie, by la Sobie Value harad. Pan Unice golow log o mean? ale ja lie leve, my llas pag nom .. adie Chegg i theely Hausen Lott regarie i vitain Jago Mouring! Co cheen, by l'eiger mis inciales iet. Majon : piernième d'inter mi Harrajge Wille Le Cego Rusze lo chien domnie jag abtisaly. Bassing. Liery pregnaduise Nows, 2 glabi Marga les se

luy in lug o .. this royunal, ilen, is a oraing during 0 4 Latowajal - To sadniej Miningery dy cia, Czy tal w lyen Mojej, jaleby w lotadnej Deszy. Mie Long viaczono od gad Clerenie, baide osieso., barda lurarellia. La laz consta hi. blee-the blie destapie a price da blag rody . 1223 Le Mis voing poswolit goporeine, Las Surija bla autista leage Jago rezujenje i lin jeding Czilez Carbine ile in. acea The incuration ways of paties, leading the under orca) Asgo Sealer, w ijorg de blice , Leasy this is journes cera access bleaged y bushesis ad; g Li reteren resal parcece ed lucia - ig verzye. in great, Sale Creater - Mooris de Mes but chery The late trong by Checal, la iglear 1 18:00 lerrosal l'électionisie à l'élaine 6 ques riese l'ac rectement d'éliere . Lypurelis litorago moejat, i wy Notes Cenil, let raz is an exercise correspondence or proaq lesoles gooding frig Lozy, um pre figural, que ordes deser Bry goine, les orde A 2x pila i harily . einen i live that there i tensual Ro Etigeneratien +500 la lessotain i sodurigen la lier gents ising now buyel listengraf clagsing us thereway read lie Sasia ividación - leveja à que l'eleneza i blog ortaera lles lessaysey, it torrige he for leafaja, - Elmial oddiego Cha or Daias ceasory letto not, leave elloraine in Aria desence

i me main & totories issues. educe i ja oz. . ce . . . . s sociala , i a court foi pocacha i soma il les cias à dons sy en les de pomis Celansy un 76 17.6 Seaning the free of the Free of the former of the former of ile i mongergase per les des Aportes de l'esternela 7) revocati ile ot brobam - , igham big is, then To we have the forming to get the party of him the holy





Turshi Xawery.

Tilareta.

Userst do A. E. Odynea. & Poradunia. 14. 104xesin.
1881. r.

ZEZBIORÓW WŁADYSŁAWA GÓRSKIEGO (1902. a. 486)

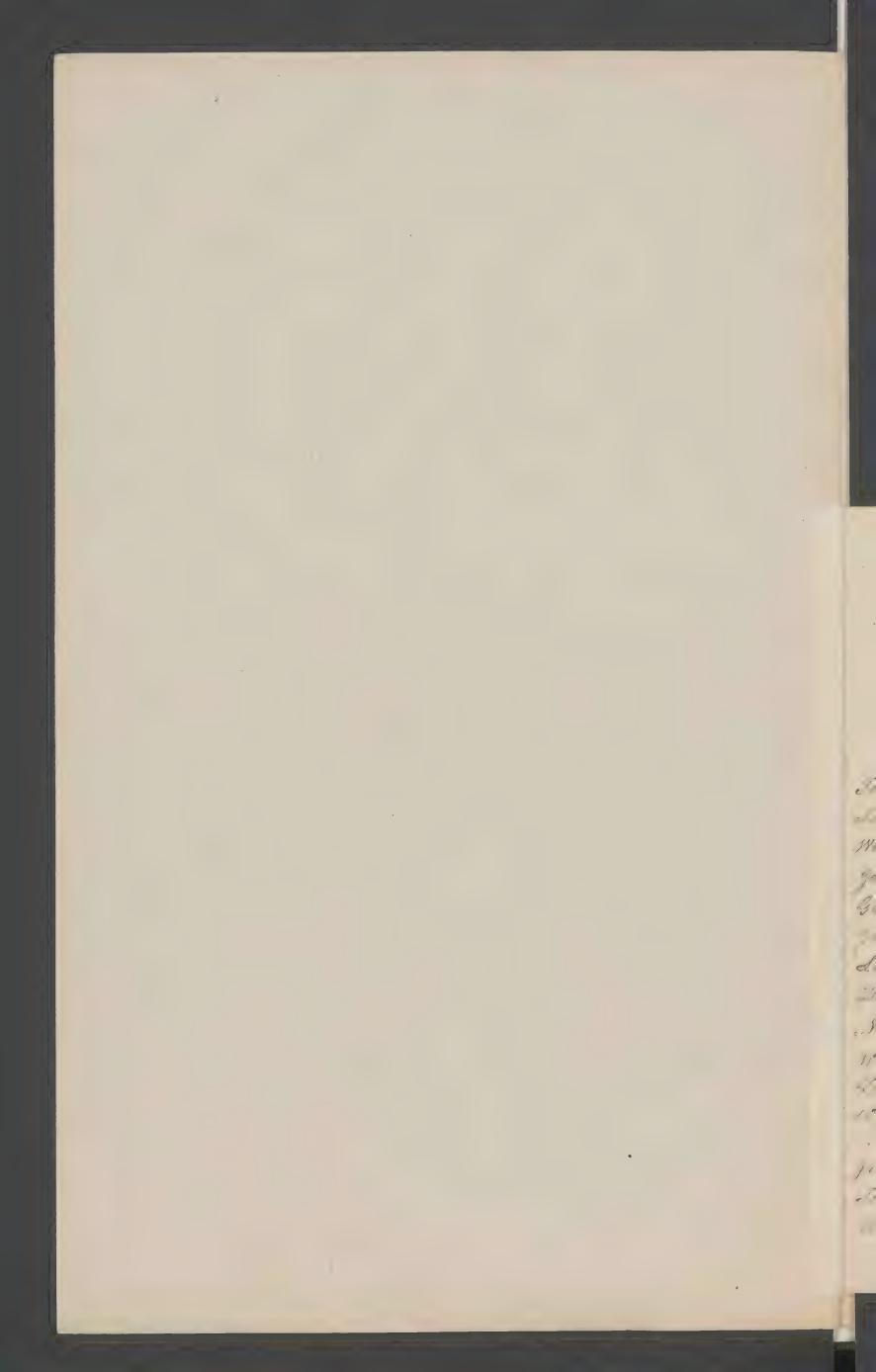



## Do A. E. Odyrica.

" Extres iny for institut a consissio vome i. " thony tocays her for your works will it is e'nd sig to megoy's oxwal, masa francamin deviceni, Lie ja sie Telinswi, a Tys sie Frebecci; Mien saidy exience Mienu a pomione or in gris no Stantone In restyri, remove it i Bay's Ty am size obtity wo natch i sice with the jees Bernardy napher karrencit ne State Library con to see his so was oxwer one Thiere in signal proper an ancore. efications to society woutant i ch, of week, Werlowal wolcomicow, we stronnin Hymena, L'anim on, janto glossa, powingt upor sucrery, 100 ju rowal coparze & chlopseem Visiejszej Cytery. . He na Two, glos Diwigerny-moj Jegar leseliwy, pire in ze, which worry a nieplosaonej i isy. Sila. Twej gerijalnej gramicki zasobow litora, agastych enspol-brain, wywotujesz a grobow,

Iwych to "wspomnien 'meselosei" i w prozie i w rymie It for some some gre a transition trainfrence Book for Do powinnego holdu, du crei Twes ej nonesia Justerice Ce zastugi, na swym harnu nicisie. - Familera lego un enca, galazma uszez mniona of the state of the file of the factor of the state of th den did o a vicini. In the Souther, Luigrana a mil mana in ein me W siedym grow, ubarwion " ko som silvy -- Se to pamistre Drieje, aMileristiej Wiszcelinien Odgraebane, - w zigéroure Odirales nolory, Andrewicy. Jan Eneasz wpielgrzymee po zwalisnach Troi, Cheise with Diftone, openiesein "il. -- Mexertae na to godrie - Ju co berto trzyma Niewieście, polsażej Muzy-Dzwiegrna Deolyma! Wiahr a Litury, i glos & Situry, na Twe powitanie 18 Mj sludy, mesier roholoxie miniejsze postani.

Acevery Burfling

1889. " nebs - 2/4.

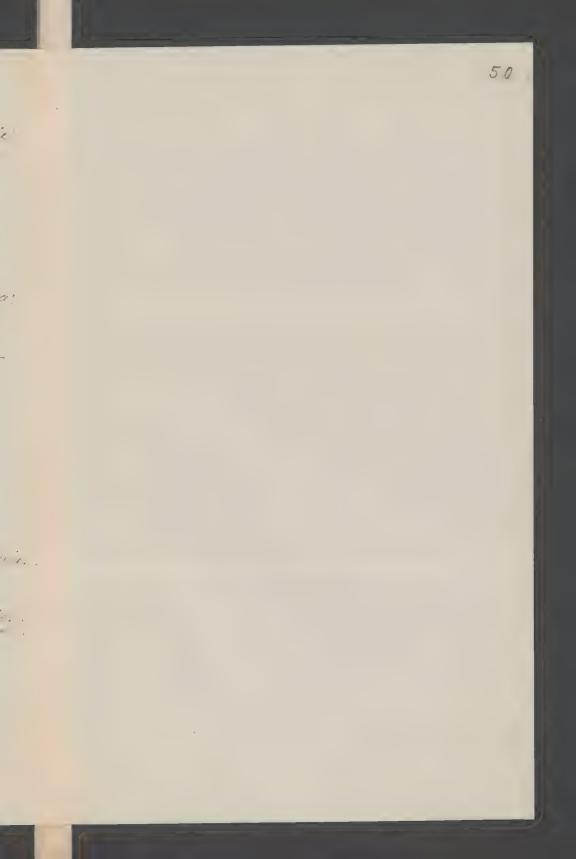

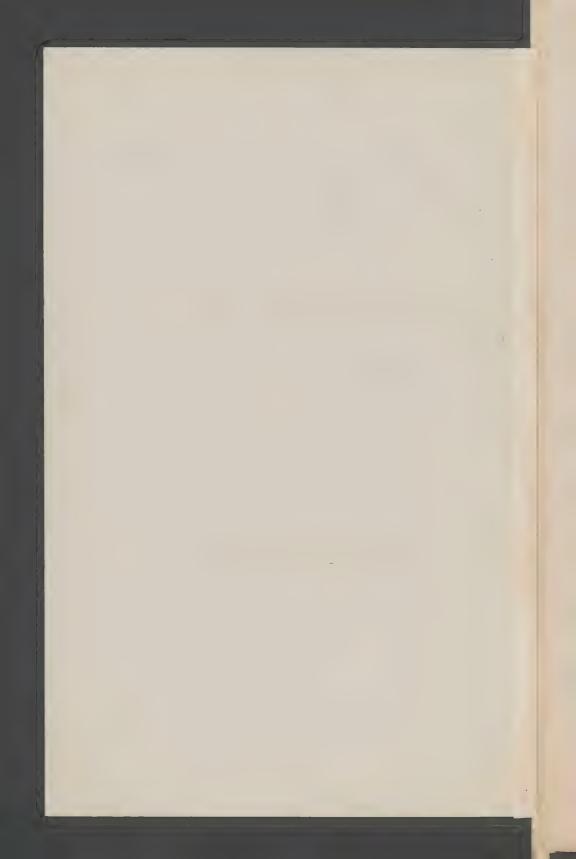

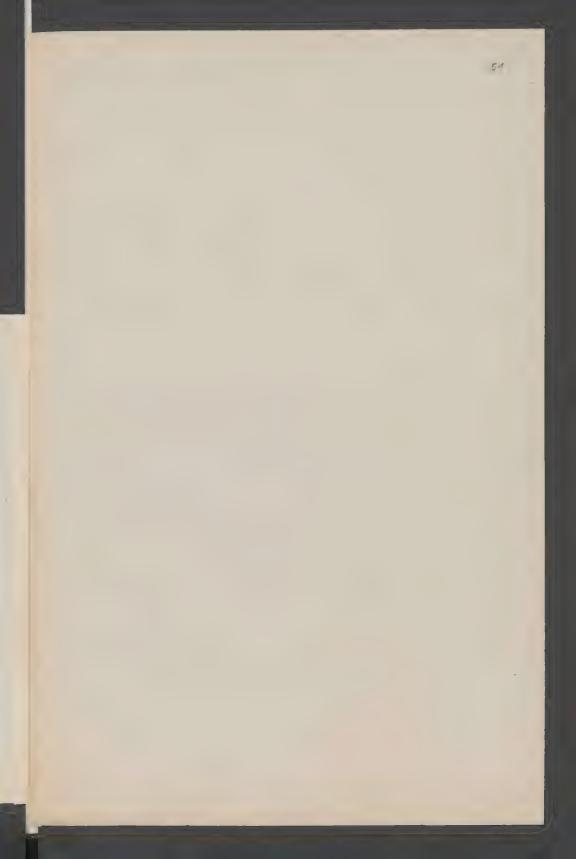



# Wilmy. 18 /3 Morra m duia

Imutro mi, a nie powiem bolesnie, w eiggw preuwie Otteverh niesigey, whore uptyre ty ad notest nuit a warranny, nie Debraci od liebie, noch any, drogs Edward zie ini stowas!... ando opiestatose Tworn in norrespondennyach me in byd? swietnie uspremo i elli wion en inn emi, dalere wartui ejstemi francouri, naja-rie-cho et a Bogn!- staje ly jest vel; wshar e derne ahre sy na unvil Rilka, od tych praci rajene su ponistieni em, choc me cintriem, storego sehoviatego towardy skar ontolosi, me rast rod is weake Pocietria mie niska prhejai et skieni myraty; dowied, ries, nic Jakie jest napirž) obemie zdrowie Juroje, nach any Zostumi a towie sheiej mie zowiado mie, vy pomnas Mary a Rowalewska wy i tra juž da-mąž? Po otoky manin wiad b mosio, o tem, powom this p. Josefo a kyre powodu Musicita tour poum sobartiku
wom this p. Josefo a kyre powodu Musicita tour poum sobartiku
Zospomnici pi mi posytousta a natai wo pivu dla mnie
ze swogo albuma. Bytouju aturalnie suvių mi barta prayjena utsomnici eraly doudno upty nivus! - Inajo my mi, pray spotna utsomnici eraly doudno upty nivus! - Inajo my mi, pray spotkamin vy, chiej osni aturalnie ir ingratines nestony, a savigot my pom Tyžnievosniej. Zona moja ein gle jest cierpoieur i moino atamana na Adrowin. Pokeryla ina John najsero evini ejste usui ini en ie i winskuje akližajanjoh na swigt Wietniej-Noay - a ja obejmuje, jak brota, eastrije liz a caty duskej i poste cam su svojej
statuj pranjani. Do agone przychy my Your Wierninowithi. PS. B Dressis da music runs ad ours p. Ad an Lewad The - Co sin d'inje 2 arty kutem Twojm, który miat ukatek sig w ktosnika chily my dawiddo nil o mim

we maybe the source to the west of the stanego vebisistejo kon ilakejina mitariali. ii una pair perhapsel des a service such ska voge his got ad-mat " to althy maining with morber a training and the second to be a second and a second a Lepsenshell, ill mi posef satisti hall the many albumen professionaline inverse mi bases a process my williaminice or aly linder astyllical !course we strict source or the more will ince the got my pomi Lyand workly Lond major of a de jest cierpes a con strong i winder absidging the est dearly william the equity To regions forth East Course was the on month in the state of a se consequence de la section my Vices de mile a men

# Charkow 30 extobra 18 /4 r.

kuchany lawastie!

po-polsku: "Za jedna Bieda dwie drugie jaar!"- Smut. ne to przyslowie spetnito sig na now Obojqu-a spetnito siz, niestrity! w sposob bardio bolesny! - Zaledwom sy nice poprawit w warszawie na zdrowiw, jak, po nit= Rodnioroym royproglynku av Wilnie, evracogy de Char-kowaj przezię bilisny, się moone oboje międry Synabur-giem a Witebskiem. Ja wroci Tem de Charkowa 20 – grem a witebskiem. Ja wroci Tem de Charkowa 20 – kropnym rosszlem i silnem schramiem w plniach a riona & Emri orym grouttownym bolem u hvarzy na ktory eata zesta zime eierpiate- i dotat jeszeze de zdrowia przyjú nie możeny. Po km nieszezejun nastapilo drugie: bot i ostabienie vom tak vielki retwirden spoult pisac, de nikogo nie megtem; ale na tém jeszeze mier poniet de Porrer Frzema tygodniami, me wiasomo z jaki ej praysayny podjeta mi su jena noga tak je o snogej site poreskyt ja, me megten a musiano por ynowad. Dris, mi mis wielkiej ulgi

Rhord stockaniom tyctejskych lekocky zoudisježem, saledwie zdotam przechowizuć się po ponoju, i to nie długo
otoz masz, pochany Edwardzie, sprawo zdanie 2 poTożenia, w jakiem jesteśmy, a zarażem usprowiedliwienie
tak długiego nadzugo nielizenia.

List viniejsty jest moja pierwska bdekvar do Warskamy. Niggy me zapomnimy, drogi Edwardkie, Twojej dla nad dobroot, ani owego wierrova, ktory u Circie, ev grovie tylu xaingih osob sporzilisny. Itso ko to wszy Stro troi nam u serus, rajzysos za da liebie vo ry viposing praejstem - Darufy norhung ? Dward zie zem sig tour roxigal at: wad a to natury i nomina. W potovoie dru greg liste bydy Tato Brotskym i trisisos Tym, gogthe just ponwwinny o ujehlorych interesses, jak naprtyktud: 10 Cry rain o Frytjojie a Löwentalem dæta sig utaturic i na janich warunkarh? Mocnobys mig woowigratem utatwierren tej sprawy i wholy przystatbym Jobie cyremplank sagi præsemuse popromisony. 20 cm p. selix zaus de the pivat (jou mi to pruj tent) de p. Michata Grins. berga, aby inig andrale to examplarly Fryhjeta, store on niego zaginety, wynagrad het choe jænger egs. Filmaslivigsego a Rysunkami Dole Chief,

Kochemy Erwert die, poprzei ils spranos sousem dobiem slowers?

3º w pierwszy h drinch distopho wyny am pod ned vel Jem Redany Bronini Rodzinneg 5 rubli sy i bedy prosit szemowne Vcgo vedartosa, p. Jameriego, aby, oddiseli wsty i tostowi wsty w bierze 22 na nonto praysatej premimeraty, na resake pienigday vystat min 2 egz. Raden darza (1875) Jourors Riego i Parlight Juniennego Ronnurenta. Jesliby n wordwiez zostut dtwing, natych minst ober 22, markomi, 0~ no c 30 Porsitbyen najsolennig, præg widaemin 24, oswi ald vrye od nas obojeja uszanswanie: Fariom-Borkowskiej, Tursniej-Parishvom rovy . Buthakom, Hawin Liemu, Rowalews Rim, Chomestows him innym osoborktote michtmy przy emmer poznar u Ciclic Do pan stwa Rumboroi tow Zona w tych dniach ma pisac. 1524 susrayge liebie najsetowini y polecom su Twojej paż inten i serce do Igomy przyjant i nollyc rec Jon Wienn Nowski PUL Prose Laure, Taenes i Danowny Panie, ponyjuje i odemnie wyrazy glyboringo laven nee i najszenersnej OIC. eddrigernosei, La Jego da nas dobroc'i prandriwii bla nthorska de mesa majego byerlineozi udotej mielesmy Lyle eigglyche dowodow. Oby Bog e Vajacysmy por wolil nam, elsor var jessen a etim lig 20boerys. U. alls prasiami voronier, jan napronorniej o nika stiro vych. ly orpiowiedain bydais to najwigning powiety Ho who Nego -Najjonychylmigses stuge 10. Wiesnikowsko P.S.

nose adress to Majsbrobb · Elo Breonopodiso. Ilbarrey Aumorcobury Brejsieenoberong Bu Alexenou Summazier, His Mojodbu reobekoint nepegnant, la dointe Ne to a tuber cropologic dans rotal bring poor in lister of come to the form dodgowny praymed , noting. Do ant. Ed. Ody

Man Wiesminowski suiska pochanego 2010 orbit i aprasta go kaj 10 lestniej, aby ravy i od viednie
chosego, ktorý cod ziemie siedzi
w donta po 6 lidzie i wievoma.

Miestra IIn Invaroies N29 w nami esting p. Jasinskiego, w mi estamin Rumbourion, na prestite

Vale et es four.

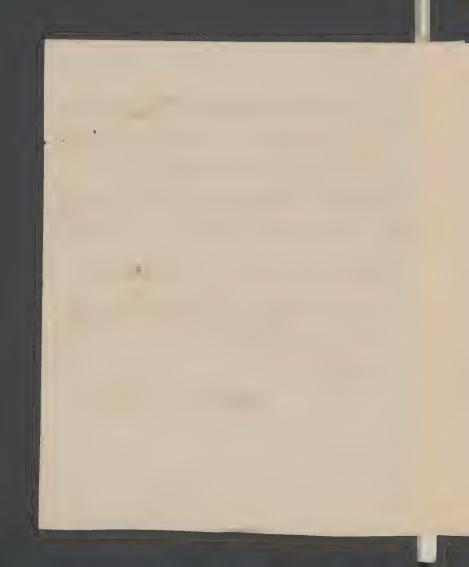





Usttgenstejnerva hvigzna harelina z Iwanowskich.

Autorna driet tresis filozoficznoteologicznych.

List do a. E. Cdynica. L'homplementanic i nolucaja, e mu sutodeso uironeso P. Ugerzboroshieso. - (no francuskie).) 2 Azymu. bez datsy.





No reej er y life chevila! Mustine. I'L. the A firma la la - parte. Mrs Coulenes. Mreen Ancon de - Alerki printilina ; \_ & Ser meth posin in dea Comfl. ihrst genetocin Ini ! Dien Icolaine weut!

More Low orand if aceds. is de le le . docer ? e Von sordaine mænd · Dais . Fre Med Vorgours steutenne de Four-She pode's . han faithe . of helbum Icharmandy I he Vere, Resided toke -Mani from Ma friel-1. I son de Sous en Seculteir fred de for hour après ! /a L. fair acejourtheir los Hair & locul, Hand pera. Bur la purmer - malforia -

O' hoois - trouve closed boke. phone, la mod or la -( i Maa dion - - louese on did, gen pour tour hickerer gen j'an Leivi Toutes to a free & fire a deous ca .... lier sine bien by sintered el Bres Se co minances. hu fluna haveres An Berstowskin, fer But to House Poha liende. Rance -s / a Sera Hava. Recer chinas. et ardent fler hours promet. In historien

here of ex hile's addard Mereon for acres tien in Men nea, lowere fine frisare. admieratur, et d'accours la mes est Bond momen gala .-Ma se de lo ha - louisse The feer down per forces . och der vile Lechtwenk he poher bande went Al Ind. Semend -I'din geen Manowskich. Way In a charolina Beforden



Rękopisma pomniejsze i materyały rysunkowe, nadsyłane redakcyi Tygodnika, nie zwracają się

Ng 301.

Prenumerata w Warszawie: rocznie rs. 8, półrocznie rs. 4, kwart. rs. 2 miesięcznie kop. 67 i pół. Warszawa, 1 pazdziernika 1881 r.

Prenumerata na prowincyi i w cosarstwie: kwartalnie rs. 3.

Tom XII.

Prenumerować można w Księgarni J. Ungra w Petersburgu, plac Kazański nr 7.

Treść numeru. Karolina z Iwanowskich ks. Sayn-Wittgenstein (z drzeworytem).—Z dziedziny pedagogiki (dokończenie).—Pamiętnik Jerzego Soroki (dokończenie).—Błękitna róża, powieść przez M. Jarmundównę (dalszy ciąg).—Herkules u nóg Omfeli (z drzeworytem). — Kronika tygodniowa.—Przegląd polityki zagranicznej.—Korespondencya od redakcyi.—W Danii i o Danii (dokończenie). — Nieznany dokument z wieku XVII.—Korespondencya Trgodnika ilustrowanego: ze Lwowa, z Białejcerkwi.—Przegląd piśmienniczy.—cyi.—W Danii i o Danii (dokończenie). — Nieznany dokument z wieku XVII.—Korespondencya Trgodnika ilustrowanego: ze Lwowa, z Białejcerkwi.—Przegląd piśmienniczy.—cyi.—W Danii i o Danii (dokończenie).—Wieśniaczki z gub. mohilewskiej Pierwsza ogólna wystawa ogrodnicza w Warszawie (z drzeworytem).—Od redakcyi.—Składki.—Sprostowanie.—Nekrologia półroczna (dokończenie).—Wieśniaczki z gub. mohilewskiej (drzeworytem).—Złowroga ofiara powieść (dokończenie). (drzeworyt).—Szachy.—Rebus.—Złowroga ofiara, powieść (dokończenie).

### Karolina z Iwanowskich, KSIĘZNA SAYN-WITTGENSTEIN.

Nareszcie, po stu latach, książę Józef Aleksander Jabłonowski, wojewoda nowogrodzki, docze kał się godnéj siebie towarzyszki i odtąd nie bę dzie już w piśmiennictwie naszém stanowił wyjątkowego objawu. Ks. Jabłonowski wydał kilka-

dziesiąt dzieł po francuzku, po polsku i po łacinie, ale lękając sie wystawić na zarzut zysku mitrę książęcą, która dostała mu się niespodziewanie 1744 r., drukował je w małéj liczbie egzempla rzy i dlatego dziś należą one do rzadkości bibliograficznych.

Za dni znowu naszych od lat kilkunastu jedna drukarnia w Rzymie nieustannie zajęta jest skła. daniem dzieł księżny Wittgenstein, ale, z wyjątkiem może Watykanu, żadna biblioteka na świecie nie posiada ich zbioru, a małe tylko kółko uprzywilejowanych dostą. piło zaszczytu ich posiadania. Grób dopiéro autorki ma otworzyć dla świata skarb przez kilkadziesiat lat niezmordowanie gromadzony, jeżeli pleśń, móle, a w ostatniej chwili lekceważenie dozorcy inaczej nim nie rozporządza. Wtedy dopiéro wszechstron. na krytyka wyda swój sąd o naukowéj spuściźnie, o któréj dziś dochodzą nas tylko tu i owdzie podsłuchane echa od wtajemni. czonych w literacką działalność ks. Wittgensteinowéj.

Karolina Elżbiéta przyszła na świat 8 lutego 1819 r. w Monasterzyskach, w domu swego dziadka hr. Leona Podoskiego, gdzie matka jéj Paulina bawiła w gościnie u rodziców. Ojcem Karoliny był Piotr Iwanowski, bogaty obywatel ziemski, który w Woro. nińcach na Podolu statą miał rezydencyą. Była to ciekawa osobistość, wyróżniająca się od ogółu

miejscowego obywatelstwa. Pomimo że był, jak to mówią, zawołanym gospodarzem i pilnował swej roli, lubił bardzo nauki i przekładał poważne książki nad najweselsze towarzystwo, a tak był oczytany, iż żadna z kwestyj bieżących, jakie wówczas poruszały umysłami, nie była mu obcą i o takowych z największą przyjemnością lubił rozmawiać.

Wprost przeciwnego usposobienia była pani Iwanowska, która dlatego tylko nosiła nazwisko

swego męża, aby bez troski bawić się i utrzymywać stosunki w świecie, przekazane jej przez rodziców i dziadków, o których słów kilka powiedziéć tu wypada.

Rzeczywistem gniazdem Podoskich było województwo płockie, gdzie od początku XVIII stulecia cieszyli się wprawdzie dostatkiem, ale w rzeczypospolitéj ważniejszéj roli nie odgrywali. Dopiéro Mikołaj Podoski, za oddane usługi Augusto-

wi II i III wezasie wojen domo: wych, jakie po obu elekcyach Sasów przez długie lata trapiły rzeczpospolitą, dostał najpiérw kasztelania ciechanowska, a następnie województwo płockie, które, umiérając w 1760 r., przekazał najstarszemu synowi Józefowi. Trzymał on je aż do śmierci, a schodząc do grobu w 1778 r., zostawił bezdzietną wdowę z domu Małachowską. Młodszy syn Mikołaja, Gabryel, był arcybiskupem gnieżnieńskim i prymasem od 1767 do 1777 r.; Franciszek kasztelanem ciechanowskim, a Mikołaj kasztelanem rypińskim, wr. zaś 1778 przeszedł na kasztelanią dobrzyńską. Pomimo tych zaszczy. tów i godności, rodzina Podoskich pod względem majątkowym świetnie nie stała, bo Mikołaj miał do wyposażenia cztéry córki i sześciu synów, którzy wśród coraz cięższych klęsk kraju nie zdołali dorobić się fortuny i dzieciom swym szczupłe tylko działy zostawili. Gdy po rozbiorze kraju Podoscy wyrobili sobie tytuł hrabiowski, (gdzie i kiedy, nie umiemy wskazać), położenie ich o tyle się polepszyło, że mogli ubiegać się o reke zamożnych panien, a niewiasty z ich domu wychodziły za maż za bogatych obywateli. Tymto sposobem hr. Leon Podoski dostał się na Ukrainę, a córka jego połączyła się z Iwanowskim węzłem małżeńskim, który do śmierci za mezalians uważała.

Pani Paulina z Podoskich Iwa-



Karolina z Iwanowskich księżna Wittgensteinowa.

nowska, nietyle z powodu swych wdzięków, ile przez dowcip, wesołość, a nadewszystko głos pię zwrócił książe swą uwagę na pannę Karolinę sanych, które niezmordowanie od lat 17 prowadzi. kny, miała wielkie powodzenie w różnych stoli- Iwanowską i prosił rodziców o jej rękę dla swecach niemieckich, zwłaszcza w Berlinie i Wiedniu, go syna. Państwo Iwanowscy bardzo mile przy-ryżu: Religion et Monde u księgarza Plon'a i A gdzie zawsze czas jakiś spędzała, udając się lub jeli propozycyą, w spełnieniu jéj widząc najjaźni z tym mężem stanu. Lecz nietylko sam świat de i że zalety jego umysłu i serca nie odpowia- raża ks. Karolina – czekają na swoję godzinę. dyplomatyczny przyjmowała u siebie; dom jej go- dają pięknej dewizie herbu Wittgensteinów: Virścinny stał otworem dla uczonych i artystów, tute et labore, na trzykrotne oświadczyny odmówną stianisme; 4) Petits entretiens pratiques à l'usage des sini, Spontini, Meyerbeer i inni.

Dwa tak różne czynniki duchowe, jakie przed- cia, a nawet o dzień ślubu się ułożył. stawiali państwo Iwanowscy, złożyły się na wychowanie i wykształcenie naszéj autorki, która z matką, Karolina dowiedziała się o postanowie nasterzyskach, a w 1825 roku pod okiem ojca skłonnościom, dnia 29 kwietnia 1836 r. połączy- za najlepszą jej prace; 9) De la perfection Chrérozpoczęła naukę w Woronińcach. Po odbytych ła się z ks. Mikołajem Sayn Wittgensteinem. Ale tienne; 10) De la propagation de la foi dans l'ex lekcyach z guwernantką, Karolina spędzała całe wkrótce przekonali się wszyscy, jak różne są za- trême Orient, 2 tomy w 8 ce; 11) Wielki komenumysł, a że dziecko z chciwością chwytało słowa próżności szlacheckiéj. swego rodzica i odznaczało się wielką pamięcią, edukacya szła szybko i opierała się na trwałych religijnych, jakie w nia wpoił ojciec, za jego Autorka miała dyspense od Piusa IX do zwieumysł Karoliny od dzieciństwa przywykł do po cach, a czas swój dzieliła między wychowanie jak n. p. le Sepolte vive, że tylko papież, albo du-

wrodzonéj jéj ciekawości. W 1827 roku poraz piérwszy odbyła z matką przedsiębrał, bez uprzedniego z nią pomówienia. tym sposobem została zupełnie osamotnioną. Tym sposobem wtajemniczył ją we wszystkie przerywały nauki, która odbywała się ciągle.

cinny i z wielką pociechą ojca Karolina wyrosła ca 1864 r.) majątek Iwanowskich dostał się księż- brażni. Tak na przykład rozprawa jej o Sykstynina pannę, nad któréj rozumem i wykształceniem niczce Maryi, od 15 października 1859 r. zamęż skiéj kaplicy jest niewątpliwie jedném z najwzniounosiła się cała okolica, a sąsiedzi dziwa opowia- néj za ks. Konstantym Hohenlohe Schillingsfür- ślejszych i najpoetyczniejszych pism o geniuszu dali o milionowej fortunie, jaką po ojcu odziedzi- stem, dzisiejszym w. mistrzem ceremonii na dwo- Michała Anioła, jakie kiedykolwiek się ukazały, czy. Wielkie więc było ubieganie się o rękę tak rze wiedeńskim. posażnéj panny, a zwycięzcą w téj walce został

ks. Mikołaj Sayn Wittgenstein.

r. od Fryderyka Wilhelma III króla pruskiego żdéj chwili. otrzymał dla siebie i swego potomstwa tytuł ksiąnem gwardyi cesarskiéj.

Po powrocie z za granicy, dokąd wyjechała

a nabyta wiedza coraz szérszy horyzont otwiérała tego 1837 roku przyszła na świat, i między czy-

tanie poważnych książek.

Na cichych tych zajęciach spokojnie zeszło lat kilwnictwem ojca. Po powrocie do domu stała się w chwili gdy przystępował do komunii świętej. sowej, rachunkowości, architektury i muzyki kojego nierozłączną towarzyszką i całem zachowa. W trzy lata później zstąpił do grobu pan Leon ścielnej. niem się umiała wyrobie w nim tak wielkie zau Podoski, a 1850 r. rozstała się z tym światem je Gdy dekretem z 4 lutego 1879 r. kongregacya

Po tém cośmy dotad powiedzieli o życiu ks. Karoliny, łatwo się domyśleć, jakiego rodzaju wyłącznie pisze po francuzku i że zdumiewającej Rodzina ta nietylko pochodzenie, ale i nazwisko studya naukowe szczególniej zajmowały jej umysł swej nauki i wielkiego talentu pisarskiego nie wywodzi od dwóch znacznych majątków, Sayn i jaka była jéj działalność autorska. Z natury użyła dotąd na rozpowszechnianie wiadomości i Wittgenstein w Westfalii, na których, skutkiem usposobiona do metafizycznych subtelności, a tak- o rzeczach naszych, musimy wyznać, iż jest fenoprzywilejów otrzymanych od cesarzów niemiec- że do mistycznych kontemplacyj, wychowana menalną kobiétą i zaszczyt krajowi swemu przy kich w 1247 i 1360 r., pisali się hrabiami. Ludwik w zasadach moralności i religijnych praktykach, nosi, a dzieła jej, pisane w języku najbardziej Adolf-Piotr Sayn Wittgenstein, urodzony 6 stycz przyzwyczajona od dzieciństwa do książek po- rozpowszechnionym, będą kiedyś licznych miały nia 1769, za czasów Katarzyny II wstąpił do woj. ważnych, złamana ciągłą walką z przeciwnościa- czytelników, jak to orzekli hr. Montalambert i Ce ska rossyjskiego i dosłużył się stopnia feldmar- mi, w któréj spotykały ją same tylko zawody, zar Cantu. Ten ostatni uważa naszę rodaczke szałka. Do karyery téj dopomógł mu wielce zwią nie dziwnego, że studya biblijno teologiczne i li za najuczeńszą kobiétę i najgłębszą myślicielkę zek małżeński z Antoniną Snarską, córką senato- teraturę ascetyczną obrała za ulubiony swój przed. XIX stulecia, a chociaż, zdaniem jego, nie post ra, frejliną dworu i damą orderu św. Katarzyny, miot. Aby w oryginale czytać ojców kościoła, da mistrzostwa pani Sand w zewnętrznéj formie która oddając mu rękę 27 czerwca 1798 r., przy- poznać gruntownie prawo kanoniczne i zgłębić swoich utworów, przewyższa ją o całe niebo głęniosła mu w wianie trzy wielkie klucze w powie- teologów scholastycznych, wyuczyła się języków bokością wiedzy i męzką szczytnością idei, potecie carsko sielskim. Z majatków tych, jak rów- starożytnych, a po kilkudziesięciu latach pracy, gą syntezy i zdaniami takiemi, że Paskal i Kartnież z donacyj otrzymanych za zasługi, miano dziś tak jest biegłą w rzeczach kościelnych, że zyusz chętnieby je za swoje uznali. wicie Werek w gubernii wileńskiej, a Kamionki mało kto mógłby jej sprostać w dyskusyi i pow podolskiej, feldmarszałek utworzył majorat pieraniu jej cytatami z różnych autorów, któremi, w 1833 r. i na mocy takowego 18 czerwca 1834 obdarzona niezwykłą pamięcią, rozporządza w ka-

Gdy po śmierci ojca ks. Mikołaja Wittgensteiżęcy. Książę feldmarszalek miał jednę córkę na, majątek Iwanowskich odzyskała księżna Ma. w Rzymie słyszałem. i cztérech synów, z których Mikołaj był kapita: rya Hohenlohe, położenie finansowe naszéj autorki o tyle się poprawiło, iż mogła rozpocząć wła-

Przebywając czesto w Kamionce na Podolu, snym kosztem wydawnictwo dzieł przez się napi

Z wyjątkiem dwóch prac drukowanych w Pa Chapelle Sixtine par Michel Ange, ogłoszonéj bez wracając z wód, do których corocznie prawie większe szczęście dla swéj córki, a zaszczyt dla wiedzy autorki w Revue des deux Mondes, które jeździła. Od kongresu wiedeńskiego, wczasie któ całéj rodziny. Innego jednak pod tym względem rozeszły się po świecie i znane są publiczności rego zrobiła znajomość z ks. Metternichem, aż do była zdania panna Karolina. Przekonawszy się, czytającéj, wszystkie inne swe dzieła wydała śmierci zostawała w zażyłych stosunkach przy- że pretendent posiada tylko powierzchowną ogła- w Rzymie, gdzie w zamkniętym lochu—jak się wy-

Dzieła te są następujące: 3) Bouddhaisme et Chriz których ulubieńcami jéj byli: Schelling, Hum dała odpowiedż. Ale niestety, ojciec jéj, aby na femmes du grand monde, pendant des retraites spiriboldt, ks. Antoni Radziwiłł, poeta Żukowski, Ros. skronie córki włożyć mitrę książęcą, ostatecznie tuelles (Rzym 1867 I tom in 8 o); 5) Simplicité des ks. Mikolaja Sayn-Wittgensteina przyjął za zię colombes et prudence des serpens; 6) Souffrance et prudence; 7) L'amitié des Anges (Rzym, 1869, 1 tom): 7) De la prière, par une femme du monde (Rzym 1869, 1 tom); 8) De la matière dans la Dogmado sześciu lat życia chowała się przy babce w Mo- niu ojca i przez miłość dla niego, wbrew własnym tique, trzy tomy w 8 ce, uważane przez autorkę godziny z ojcem, który opowiadał jej i tłumaczył patrywania, usposobienia i dążności nowożeńców tarz o Ojcze Nasz (1); 12) Studya o biblijnych nieróżne rzeczy, aby stopniowo rozwijać bystry jéj i jak okrutnie poświęcono niewinną istotę dla wiastach, daleko zostawiające za sobą to, co ojciec Ventura w tym przedmiocie napisał; 12) O kla-Księżna Karolina, czerpiąc pociechę w zasadach sztorach żeńskich w Rzymie, dotąd w rękopiśmie. podstawach. W towarzystwie osób dojrzałych przykładem pędziła życie samotnie w Woroniń- dzania zgromadzeń kobiécych tak ostréj reguły, ważnego zapatrywania się i traktowania rzeczy, jedynéj córki Maryi Pauliny Antonii, która 18 lu chowni przez niego wprost upoważnieni mogą przestępować ich progi. Jest to tedy najciekawsze obyczajowe, psychologiczne i krytyczne studyum o tym nieznanym całkiem świecie klasztorpodróż za granice, która dała jej sposobność zba- ka, które wystarczyły, aby ks. Karolinę pogodzić nym żeńskim, skréślone piórem kobiéty, która sadania naocznie wielu rzeczy, dotąd znanych jéj z losem i dać jéj polot i siłę do samodzielnéj pra ma jedna poznała go dokładnie. 14) Dzieje sytylko teoretycznie. Podróż ta na żywym umyśle cy. Niestety, śmierć nieubłagana, pozbawiwszy nodów prowincyonalnych od początku kościoła do Karoliny wywarła wielkie wrażenie i wydała ją najdroższych sercu osób i jedynych opiekunów, dni naszych; 15) podobno drukuje się obecnie jejaknajlepsze owoce, bo dziewczynka nietylko postawiła ją w całkiem nowych warunkach. Po denasty tom in folio O poprawie kościoła. W dzieoswoiła się z salonowemi wymaganiami wyższego zgonie księcia feldmarszałka, najlepszego teścia le tém autorka, poczynając od reformy domu towarzystwa, w które ją matka wprowadziła, nie- (dnia 11 czerwca 1843 r.), w połowie 1844 roku papiezkiego i kolegium kardynalskiego, przechodzi tylko uzupełniła dotychczasowe wiadomości, ale nastąpił zgon pana Iwanowskiego, który, rażony wszystkie objawy życia kościelnego, jego instynadto nabrała ochoty do dalszéj nauki, pod kiero- apopleksyą, wyzionął ducha u stopni oltarza, tucyj, nie pomijając nawet administracyi finan-

fanie do swéj roztropności, iż żadnéj czynności nie go córka Paulina, matka naszéj autorki, która Indeksu potępiła dzieło: Des causes intérieures de l'affaiblisssement extérieur de l'Eglise en 1870, cin-Jednocześnie prawie mąż jéj, mający silną quième partie, 3 volumes, Rome, 1878, powszechnie szczegóły wielkiego gospodarstwa, administracyi, protekcyą u dworu, wyjednał zawieszenie rozpo- takowe przypisywano ks. Karolinie, ale ta katestosunków familijnych i towarzyskich, a posiłku- czętego już procesu rozwodowego i nałożenie se- gorycznie ma się wypiérać swego autorstwa. Zojąc się jéj pomocą w prowadzeniu rachunków kwestru na jéj majątek. Postanowienie to nie stawiając przyszłości rozstrzygnięcie téj kwestyi, i pisaniu listów, wdrożył dziewczę do prowadze- uległo żadnej zmianie, pomimo życzliwych starań winnismy zaznaczyć, że księżna Karolina nietylnia interesów i do trzeźwego zapatrywania się na Maryi Pawłówny, księżny sasko wejmarskiej, sio- ko jest mistrzynią w kwestyach oschlej treści, nie Praktyczne te zajęcia bynajmniej jednak nie stry cesarza Mikołaja I, która bardzo lubiła na- w spekulacyach mistycznych i metafizycznych, szę autorkę i nią się opiekowała, i dopiéro po ale umié także dosiadać pegaza i na skrzydłach Tak spokojnie wśród pracy minał wiek dzie- śmierci ks. Mikołaja Sayn-Wittgensteina (10 mar- fantazyi wznosić się w świetlane wyżyny wyoi stawia ją w rzędzie znakomitych estetyków.

Jakkolwiek żałujemy mocno, że ks. Karolina

Dr Artur Wolyński.

<sup>(1)</sup> Oryginalny tytuł tego dzieła i następnych jest mi

61

stu-

sztora sa-

nstv inan i koacya es de

chnie kate-20 estyi, ietyl reści, ayeu,

W3'0 rst znioiuszı zaly. olina jącój

ności fenordziei mialy i Ce aczke

180 poi -

) klaśmi zwieguly, o dumoga kaw-

té des ice et tom): Rzym

torke Chre l'ea menh nieojciec

je syła do ie jedziedomu hodzi

llach

eiel ; ornie 849-

arie-

est nu i jakie

leskiego i konającego biskupa. Tymczasem sanna się uściełała, a przybyliśmy koczkaretą warszawską. Odwiedziliśmy w czas Bożego Narodzenia Nowogródek Ignacego, Dworzec Wereszczaków, Dolmatowszczyzne Wierzbowskich, Połoneczke Radziwiłłów, Bartniki Slizieniów, Kroszyn Jurahów, Wolne Rafała Śliżnia, Kul Brzozowskich, Slepiankę Wańkowiczów, Oborek Dederków, Bienicę Szwykowskich, Manujły Bohdanowiczów. Na Trzy Króle hyliśmy w Leplu. Na zapusty przyjmowaliśmy matkę w Kochaczynie. Parę tygodni przepędziliśmy w Witebsku, święto Zmartwychwstania w Janowie. Zostawiwszy żonę w Kochaczynie, bieduję tu z lu-

Wprędce też Zan porzucił obowiązki lustratora i całkowicie się oddał gospodarstwu, które nielada mu kłopotów przysparzało. Dźwigał je jednak z pogodnem czołem dzięki właśnie szczęściu rodzinnemu, jakie znalazł w pożyciu ze ś. p. Brygidą. Oto są własne jego słowa, malujące ten cichy a praco-

Balińską, Sniadecką, Moraczyńskiego, malarza Za

wity żywot ziemiański:

"W ubożuchnym domku naszym odbyliśmy uroczystość kolędy i włóczebnego i post wielki. Od Klemensa urodzin aż do dnia dzisiejszego jeszcześmy nie wyjeżdżali z domu, przedtem zaś bywaliśmy na mszy w Smolanach co święto, u Erdmanów, u Czarnockich, u Tomaszewicza sąsiada, który, jako lekarz powiatowy, opatruje Brygidę we wszystkie lekarstwa, niezbędne do jej apteczki. Ochoczo, wytrwale i najpomyślniej oddaje się ona powołaniu i trudom rodzicielki i karmicielki Zanów, jalmużuicy wszystkich, którzy do niej w potrzebie się udają, niezmordowanej włościanina pani i rajczyni, a męża swojego, podeszłego w wieku i zdrowiu, najniższej służebnicy, a razem najjaśniejszej i najpotężniejszej mistrzyni. Dziatki nasze powyrastały, Wiktoryn rok prędko skończy po postrzyżynach, śpiewa, czyta, słucha, swawoląc; Abdon, szczęśliwszy w przypodobaniu się wszystkim, jeszcze całe ma pół roku do postrzyżyn, śpiewa, sylabizuje, beczy, swawolac; Klemens, najgrzeczniejszy i najrozumniejszy z nich, śpiewa i słucha, żartując. Innego zatrudnienia ani rozrywki nie mamy nad te, których są przedmiotem synkowie nasi... Ulegałem zeszłego roku djarji, pozaprzeszłej wiosny - zapaleniu płuc. Oba razy wyleczyła mię Brygida, odważnie wydzierając śmierci męża... Oboje doznaliśmy, że bogactwo i szczęście każdego człowieka złożył Bóg miłosierny nie w czem innem, tylko w nim samym...

Ciche ich szczęście niedługo jednak trwało. Zaszły w r. 1855 zgon Tomasza Zana rozdzielił te miłujące się dusze. Lecz pani Brygida pozostała wierna pamięci męża i po za grobem. Długie lata wdowieństwa poświęciła pielęgnowaniu czci i pamiątek po nim. Jej zawdzięczamy wydrukowanie "Korespondencji Tomasza Zana" (Kraków, 1863 r.), dzięki jej M. Gawalewicz pozyskał bogaty materjał do życiorysu "druba Mickiewicza" — ona więc nie-

tylko była osłodą życia Tomasza Zana, ale i piastunką jego sławy po śmierci.

Ostatnie lata życia, przeniosłszy się z Kochaczyna, spędziła s. p. Brygida u syna w Poniemuniu nad Niemnem. Spocznie zaś do wiekuistego snu w Smolanach, obok zwłok męża, który ma tam tablicę grobową z napisem: "Miły Bogu i ludziom Tomasz Zan, którego pamiątka jest w błogosławieństwie." W₹. R. K.

## SKRZYNKA DO LISTÓW.

Pogorzel Wilicy.

Szanowny Panie Redaktorze!

Niżej podpisani byliśmy zeszłej niedzieli świadkami strasznego nieszczęścia, jakie spotkało ubogich kmiotków wsi Wilica w gminie Wilanow.

W naszych oczach spaliło się 28 domów razem z ca lym dobytkiem.

Chcae tedy zapoczątkować oflary na ubogich pogorzelców, składamy przy niniejszem rbl. 5.

Racz przyjąć i t. d. Członkowe kolonji francuskiej A. Bernhard .- M. Amonturie .- G. Miguel .-A. Bidet.—Louis Bernar. Warszawa, d. 4.IX r. 1900.

## Ze świata.

Przyjąciólka Liszta

W lutym 1848 r. Franciszek Liszt przyjechał na stałe do Wejmaru, gdzie od r. 1842 był mianowany dyrektorem chóru książęcego w kaplicy nadwornej. W parę miesięcy później w tem samom mieście osiadla kobieta, która w historji życia artysty zajmującą zajęła kartę. By-

półrocznem pożyciu z mężem poznała Liszta w Kijowie, poczem opuściła dom i męża, aby w Wejmarze zająć stanowisko przyjaciółki człowieka, dla którego zabiło jej

Osiedlenie się Liszta było wynikiem jej namowy. Muzyk oddał się tam pracy poważnej, aby z pierwszorzędnego wirtuoza zrobić z siebie pierwszorzednego artystę. Zaniechawazy zamierzonej serji koncertów, zajął skromne względnie stanowisko, po części, aby kompozycjami stworzyc sobie nową sławe, po części, aby przywrócić miastu Goethego dawną świetność stolicy sztuki. Po przybyciu do Wejmaru księżna wynajęła na wzgórzach, otaczających miasto, stary pałac, zwany Altenberg i rozpoczęła tam ksiażecy iście tryb życia, otworzywszy przedewszystkiem salon artystyczno-literacki, słynny w owym czasie na całą Europę. Tymczasem starania o rozwód z mężem spełzły na niczem i księżna Wittgenstein, która spodziewała się stanąć z Lisztem lada dzień przed ortarzem, znalazła się nagle w falszywem położeniu przyjaciółki nadwornego muzyka. Wówczas to właśnie zadzierzgnęła ściśle węzły przyjaźni z kobietą, znaną w ówczesnym świecie literackim, p. Henricte de Schorn, autorke licznych romansów i poematów sielskich, z których pare dotychczas cieszy sie w Niemczech popularnością. Córka owej pani Henrjety wydała świeżo serję listów Liszta i księżny Wittgenstein, rzucających dużo nowego światła na stosunek tych dwojga ludzi, a przedewszystkiem rehabilitujących nieszczęśliwą księżnę, która, zdaniem niektórych biografów Liszta, była niewiastą "glupią, swarliwą i plotkarką", tak 2c muzyk, uciekając przed nią, przywdział sukienkę duchowną. Tymczasem tak wcale nie było. Przyjazny stosunek Liszta do księžnej trwał przez długie lata, wpływ jej na artystę był jaknajkorzystniejszy. Oto okoliczności, które położyły kres projektom małżeństwa pomiędzy nim.

Po kilkunastu miesiącach pobytu w Paryżu Liszt w d. 21 października 1861 r. powrócił do Rzymu, gdzie bawiła i księżna. Nazajutrz, d. 22 października, małżeństwo miało być pobłogosławione w kościele San Carlo, na Corso. Tymczasem wieczorem, d. 21-go, wysłaniec kardynała Antonellego zawiadomił księżnę, że obrzęd ślubny musi być odroczony, gdyż papież zażądał aktów rozwodowych do osobistego przejrzenia. Okazało się, iż zapowiedzi małżeństwa obudziły czujność rodziny księcia Wittgensteina, bawiącej naówczas w Rzymie, i że rodzina ta przeciwko zawarciu małżeństwa zaprotestowała. Ksieżna była strapiona wielce, ale nie nalegała, przed panią Schorn zaś wyznała, iż spostrzegła w Liszcie pewną zmianę, pewien chłód, świadczący, iż zamierzone malżeństwo mogłoby mu predzej czy później stać się ciężarem. Ponieważ zaś zapewnienie szczęścia Lisztowi byłó celem jej życia, przeto woli zrzec stę projektów malżeńskich raz na zawsze. Jakoż, gdy w r. 1864 książę Wittgenstein życie zakończył, a księżna, jako wdowa, mogła juž bez przeszkód czynić wybór wedle swej woli, kardynał Hohenlohe napróżno ofiarowywał się związać stula dłonie Liszta i księżny w swej kaplicy prywatnej. W tej samej kaplicy w r. 1865-ym Liszt przyjął pierwsze trzy

świecenia kapłańskie. Księżna Wittgenstein przez długie lata była dobrem dla Liszta natchnieniem. Z chwilą, gdy go poznała, postanowiła uczynić zeń wielkiego człowieka i postanowienie to wykonala, W ciągu 12-letniego pobytu w Wejmarze Liszt stworzył właśnie najpiękniejsze swe kompozycje, swoje wielkie poematy symioniczne. Księżna chciała dla niego stworzyć "oazę poświęcaną, ale nie dato się to zrobić w Wejmarze, gdzie rodzina księcia Wittgensteina intrygowała wciąż na drodze wielkoksiążęcym. Doszło do tego, że Lisztowi przeszkadzano na każdym kroku: Chciał urządzić wzorowe przedstawienia oper Wagnera-nie pozwolono; chciał zorganizować wielką szkołę muzyczną—zabroniono. W końcu Liszt zniecierpliwiony wyjechał do Rzymu, zkąd zrzadka tylko Wejmar odwiedzał.

Zrzeczenie się projektów małżeńskich z Lisztem było zresztą dla księżny przedmiotem zgryzoty przez całe życie. Widać to z listów do pani Schorn, w których odslania nieraz najgłębsze tajniki swej duszy.

X Flaga parlamentarza. Herman Uhde, skrzetny zbieracz wspomnień zwojny francusko-niemieckiej, przytacza następującą zabawną anegdotę z chwili kapitulacji Sedanu. Kapitulacji twierdzy sztab niemi ecki spodziewał się lada chwila, nie spodziewano się jednak, aby to nastapilo tak rychło. Aż oto, nagle na murach Sedanu ukazała sie biała flagal Wzruszenie w szeregach niemieckich zapanowało ogólne. Wydano natychmiast polecenie, aby ze strony pruskiej wyjechał zaraz parlamentarz, a był nim pułkownik Bronsart v. Schellendorff. Już siedział parlamentarz na koniu, obok niego stał trebacz, wymagany przez regulamin, gdy spostrzeżono, iż z głównej kwatery zapomniano wziąć bi atej flagi parlamentarza. Świta króla Wilhelma, który z sąsiedniego pagórka przypatrywał się Sedanowi, zaczęła szukać po kieszeniach chustek do nosa. Wszystko napróżno, gdyż oficerowie używali bez wyjatku kolorowych chustek jedwabnych. Wreszcie ktoś bardziej od innych pomysłowy

ślub nasz ułożył muzyko. Ogińską, Chomińskich, la to polka, zameżna ksieżna Sayn-Wittgenstein. Po i skoczył do wozu kuchennego, w którym gospodarował kucharz w białem ubraniu. Zedrzeć ze zdumionego kuchmistrza fartuch biały, obciąć go szablą odpowiednio i przywiazać do kija było dzielem jednej chwili. I oto za chwile oblężeni ujrzeli pułkownika v. Schellendorffa klusujacego pod oslona flagi... z fartucha kucharskiego.

× Córke poety amerykańskiego, Longfellowa, p. Thorp, spotkał w tych dniach zaszczyt nielada. Jak wiadomo, w jednym z najpopularniejszych poematów tego poety p. t. "Hiavatha" tenže opiewa losy plemienia indyjskiego Ojibway. Otóż nieliczni już pozostali członkowie tego plemienia wysłali deputację do córki poety z oświadczeniem, iż, zapoznawszy się z treścią poematu, pragną j**ą** uczcić w najwymowniejszy, nu jaki ich stać, sposób, mianowicie przez przyjęcie do plemienia. Ceremonja odbyła się z powagą, indjanom właściwą. Pani Thorp wypowiedziała przy tej okazji długa mowe w djalekcie ojibwayów i ofiarowała plemieniu portret swego ojca, oprawny w kore.

### Bańki mydlane.

Argument rozbrajający. Młody 20nkoś, wszedlszy w pare dni po ślubie do swego gabinetu, spostrzega, iż ukochana żoneczka, siedząc przed biurkiem, otwiera jeden po drugim listy i czyta je

W małżeństwie nie powinno być tajemnic, to prawda, że jednak małżonek nie dał małżonce urzędowego upowa-2nienia, przeto pozwala sobie być nieco zdziwionym i u.

Wreszcie pani spostrzega pana stojącego za sobą.

- Gniewasz się za to, że czytam twoje listy? Bardzo sie gniewasz?--pyta.

- Nic... ale...

- Mój mężulku, nie gniewaj się. Przecież je zaraz... zalepiam!...

Istotne niebezpieczeństwo.

Gapski, którego rzezimieszkowie napadli i ograbili na szosie, żali się przed przyjacielem:

- I wszystko ci zabrali? - Wszystko.

- Czegożeś, u licha, nie wziąż z sobą rewolweru? - Na co? Aby mi go wzięli, jak wszystko inne?!!

- W d. 4-ym b. m., o godz. 7-ej wieczorem w kaplicy przy zakładzie naukowym hrabianki C. Zyberg Plater (Pickna 24) poblogosławiony związek małżeński pomiędzy panną Marją Karajewska, córka Klemensa i ś. p. Bronisławy z Zawadzkich, a p. Franciszkiem Bomolickim, synem ś. p. Józefa i Kazimiery z Sopocków.

## OFIARY.

Dla Laury B., nauczycielki, siostry nieżyjącego znanego lekarza, od lat 5-iu chorej na artretyzm, bez sposobu do życia:

— L. M. rb. 1.— Wdzieczna pacjentka ś. p. d-ra Aleksandra Biegańskiego rb. 1.—A. L. rb. 1. Na wpisy dla niezamożnych studentów uniwersytetu:

 (do uznania wydziału ofiar Kurj. warsz.)
 I. B., jako karę za zgubioną portmonetkę, rb. 1. Na budowę kościoła św. Stanisława na Woli:

- F. Schnejder z Wilna rb. 2. Dla A. J. nauczycielki, chorej na rozstrój nerwowy, w położeniu bez wyjścia.

Na pogorzelców Augustowa:

— Z turnieju szaradowego: Janina Czerniakowówna z Łodzi kop. 35.

## MESTERFACE CACOLA

po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w Przeworsku dnia 6-go września 1900 r., przeżywszy lat 90.

Nabożeństwo żałobne za spokój jego duszy odbędzie się dnia 10-go września, o godzinie 10 i pół rano, w kościele św. Aleksandra, na które synowa i wnuk pobożnych zapraszają.

po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu 7 września (31 sierpnia) w w Poniemuniu.

Zwłoki zostaną złożone dnia 13 września (31 sierpnia) w Smolanach, gubernja mohylewska, w grobie ś. p. Tomasza Zana. Pogrążeni w głębokim smutku synowie, synowe i wnuki zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych.

rejent, b. obywatel ziemski,

opatrzony św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach oddał Bogu ducha d. 7-go września 1900 r., przeżywszy lat 54.

W najgłębszym smutku pozostała żona oraz brat z rodziną zapraszają krewnych, przyjaciół, znajomych i kolegów zmarłego na żałobne nabożeństwo w kościele Przemienienia Pańskiego (po-kapucyńskim) w poniedziałek, d. 10-go września, o godz. 11-ej przed południem, oraz na wyprowadzenie zwłok w tymże dniu, o godz. 4-ej po południu, z tegoż kościoła, na cmentarz powazkowski.

Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą

właściciel kopalni wegla w Łagiszy i drukarni w Częstochowie, kawaler orderow, opatrzony św. Sakramentami, zmarł d. 7-go b. m., przeżywszy lat 70.

Pozostali w glębokim żalu syn i córka zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych na wyprowadzenie zwłok d. 9 b. m. z mieszkania w Ozęstochowie na dworzec kolei, a następnie na pogrzeb, odbyć się mający dnia 10-ye 5. 10, 100 strate wit a "lineary, gdzie w grobie rodzinnym pochowany zo-

# \* Namedowskiel

obywatelka ziemska,

opatrzna św. Sakramentami, po długich ciężkich cierpieniach zmarła w dniu 5-ym września 1900-go roku, przeżywszy lat 76.

Nabożeństwo żałobne za spokój jej duszy odbędzie się w kościele św. Antoniego przy ulicy Senatorskiej dnia 10-go b. m., v poniedziałek, o godzinie 11-ej zrana. Eksportacja zwłok nastąpi zaraz po skończonem nabożeństwie na cmentarz powazkowski. Pozostała w głębokim żalu rodzina zaprasza przyjacioł i życzliwych. Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą.

# Helena z Czyzewskich

wdowa po ś. p. Juljanie, b. adwokacie przy b. Sądzie Apelacyjnym Król. Polskiego,

po krótkiej lecz ciężkiej chorobie, zmarła w Otwocku dnia 5-go września 1900 r., przeżywszy lat 70.

Przeniesienie zwłok z kaplicy przedpogrzebowej na Po-

Przeniesienie zwłok z kaplicy przedpogrzebowej na Powazkach do katakumb odbędzie się w dniu 10-ym b.m., t. j. w poniedziałek, o godzinie 5-ej po południu. Nabożeństwo żatobne odbędzie się we wtorek, d. 11-go b. m., w kościele św. Józefa Oblubieńca (po-karmelickim) przy ulicy Krakowskie-Przedmieście, o godzinie 11-ej przed południom.

O smatnych tych obrzędach stroskani: oórki, synowie, synowe, zięciowie i wnuki zawiadamiają krewnych, życzliwych i znajomych.

b. obywatelka ziemska,

opatrzona św. Sakramentami, po ciężkich cierpieniach zasneła w Bogu d. 8 września r. b., przeźywszy lat 55.

Pograżona w głębokim smutku rodzina zaprasza krewnych, przyjaciół i znajomych na žalobne nabožeństwo do górnego kościoła św. Krzyża d. 11-go b. m., t. j. we wtorek, o godzinie 10 i pół zrana, a następnie na eksportacje zwłok z tegoż kościoła zaraz po skończonem nabożeństwie na skład tymczasowy do grobu rodzinnego na cmentarzu powązkowskim, zkąd później prze wiezione będą do grobów kościelnych w parafji Drwalewo, w powiecie grójeckim.

b. obywatel ziemski. opatrzony św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpie-niach zasnał w Bogu dnia 8-go września r. b., przeży-

wszy lat rog ażeni w głębokim smutku zona, synowie i córki zapraszają krewnych, przyjaciół, kolegów i znajomych na żałobne nabożeństwo do kościoła św. Jana przy ulicy Swię-tojańskiej w dniu 10-ym września, t. j. w poniedziałek, inie 11-ej zrana, oraz na wyprowadzenie zwłok ż kościoła zaraz po skończonem nabożeństwie na cmentarz powązkowski.

Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą,





# Franciszka

dnia 10-go września, t. j. w poniedziałek, jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci, odbędzie się nabożeństwo żalobne w kościele św. Aleksandra, o godzinie 10-ej rano, na które krewnych, życzliwych i kolegów zmarłego zaprasza pogrążona w głębokim smutku matka, siostra w z rodziną.

Dnia 10-go września, w pierwszą bolesną 1:

odbędzie się nabożaństwo i 100 km. 100 cj. rano, na k i szwagier zapraszają.

Dnia 11-go września, t. j. we wtorek, jako w bolesną rocznicę śmierci



odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele Przemienia Pańskiego przy ulicy Miodowej, o godz. 10-ej zrana, na które stroskani rodzice zapraszają życzliwych. 5950

Dnia 10-go września, jako w pierwszą bolesną rocznicą



odbędzie się msza św. w kościele górnym św. Krzyża, o go-dzinie 12-ej przed południem, na którą stroskana podzina zaprasza krewnych i przyjaciół. 5990

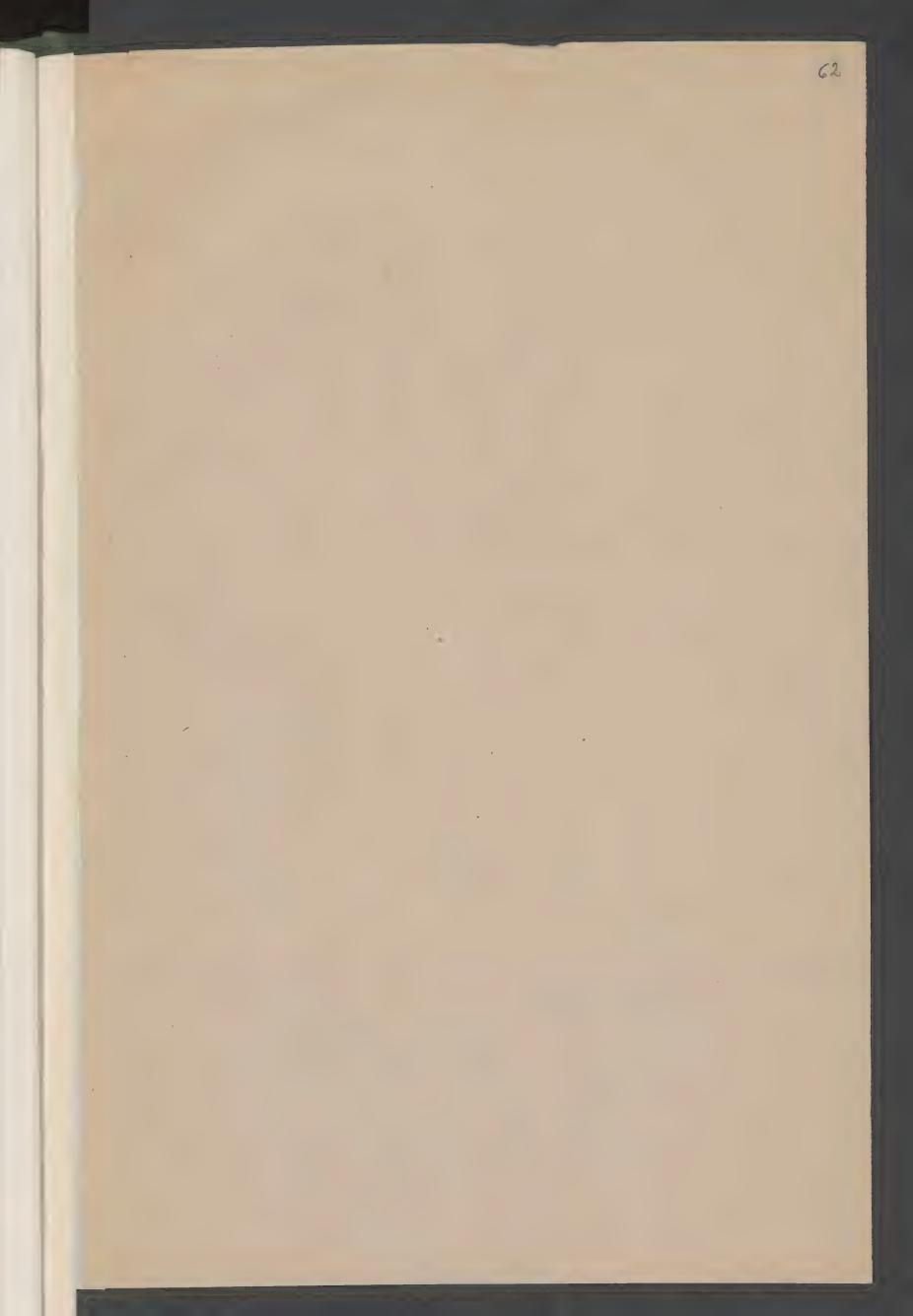



63

Meh beet prohondony Ili 113

Glryshus i nie nohalanie proceta eMARy A swietza de res Matha

Bogarodica 18 o Serpnia 1852. w Witnie.

An niemu Edwardown Odyncowi, oj i,

syn, rajca Tomas, zemir, nacetny roZahow, ninters pismem oswai.

a swiene życense waa i pomystnoprecających w tłogos awenshoe taski

i, i.

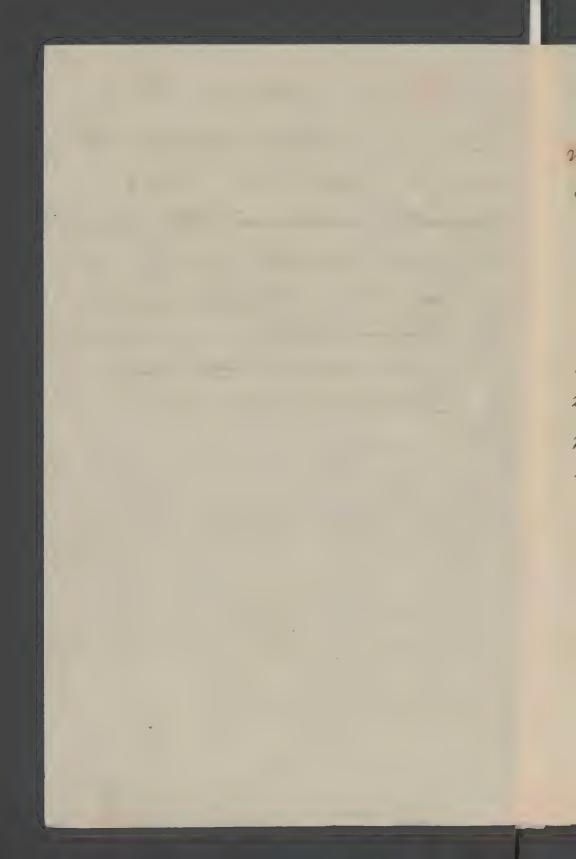

Ujutan wugi nu stor starane choto Lebrana jaliego takt go wyna ereriena Kundyiatowi Finh pichnich w Universitée's Wilenshim Seherunsh'e mu, m'ethajgiemu w dome wasnine 2a Cyra-brama, bieizaremu se proceselym weiem, kulecher mi nevostathem, za jego rekojis majary na celu ottuke oriobana mekkun, ktore roku Zostego, Losine by i Zvo-2 ony u Glicksberga, w nudici dostante 2 an Asignet joolskin 2 jeger handle na 75 m. bli srebrem 2 journessen i nahyter bile. how predictary sich shoroby sig ha uspom -no my renojnis ogtosita sub koronek Jego wrar ju wydruhowania; leer terur, da ne 2j x cone, hatici ac auxemnone, et sype grafa wydostany, wzkony zostać Eubrotli. wosa Pana Glinsheye, wle præg dateho niz tamta. Byd zorow. Tomat dan.

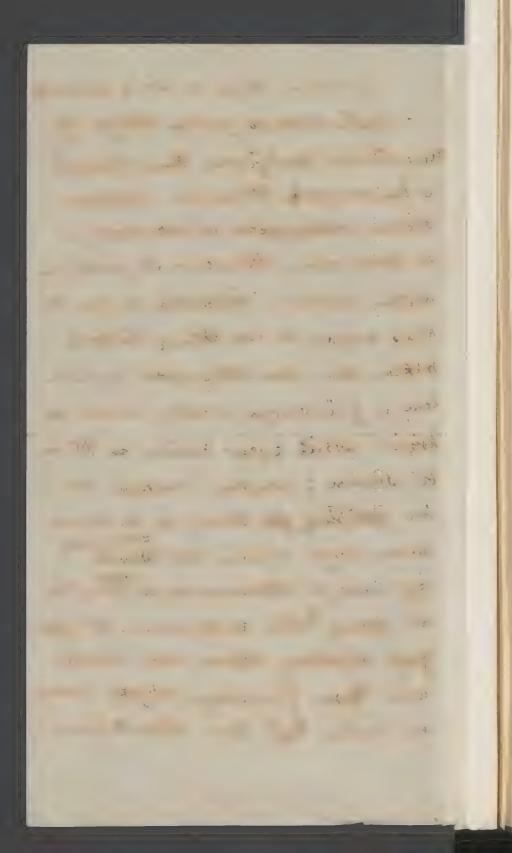

A 173. Antoni Edward Odynice

1.) dist a Wilna 1832 v. 25 Lierpuia de Adama pluga.

Przyrzena) wywó prouo wnietwa do mającego wycho drie hwestarka - - Robi nwagi o duchu priam pluga , wylgarour do .... P. ... e...

2.1 List de K.W. Wojcichiego. w htorym autobijografice Odyrica. (2 Wilner.) 14(26.) Wrzesnia. 1857. r 20 gigerone do vorespiros por la establica de la secono del secono de la secono del secono de la s

Portret fotoer, A. E. Odynca.

3.) List de Tézefa Szyszki. (+1866 r.) zestańca w guber. nij Kostroniskiej – w nim Kilka poezy Odyńca. z wilna.

1 Superior S

Lange Carrier States e, Went is a second of the second



With friend Il. . - toward, facility. to Pula of a draga Paris ! Mangaristica mic dune in youring . i'm your bound by the Ku-Ray! to stilling ate somes Sue material com gri the style to fact a thing the In House grape in Xing in the cia is with es fin dy en minime til hannoure na poerke Ma filliolos.

inter , were true out with a i four to the contract of mughty og igig dia dige internale in it is ight a he in harde will. I the the was tryed or with ung 1. 1 11. . 1819 justice - ultro, 13 11/5:11. . ... Istom a orne Mami naketine to of in the median define in

I profession with a it is the the state of the ary man 1 the state of the state of the I'm is the di we me, public : u rightera, de byli.". ex bis his line was red visase Ith incur. 11. a wan this periody - I we have everily 1---Phiere i g Ja Primation, a litera itan wing 2 like, à denem préjectula uprer suit. 16

Jak ak in the way to in the second of the second te to the second to the second the second the second the second to the second se we my tem feg 10 rin di com ; en la referra aben Mie la hickorye to fill in me has " ... Ral Any it all the way in the way in the wire's in sixty of without I there my place him. in a great is in in the must be write the her in in the second of the second of the con a wife of the driver of the contraction of the

hockary may drogs jurifie. The you me mentione Innounce dustry twye; se lada pourta lith or luti odding me netaltym na mego a latbym najusar jug drano zasu .... gode da interession familiana serdicten, a zamunch dund bygothi, jale Zamienasem dabawater take nese. To ry in take wither i ponorty nem, jake wien ie ranwyczaj just moje, była to dla mnie mujurysti ta regmentase i rehreavya, estra casa w purtyan a pad ingledem dernancj gosis ninej uprejmosii, moze ja tiz umakai La apatrona, hompensarya, wiele papridhul hiorisow i gorgay. Innegotami cie medje ou bydy; Dri ze nawch z recensantas; Mangser w brillo dobry Konsityure; ale to he tyry prejemnoses de pendyoniset. Bo may medice, se asisme selva i rujupsyst hangel my anoich most jul presorona plensy's bieriej a prychodriem dueto dla famerou. Bien las endenness. pravie golucm, i meny storono possefale suchosluvem ich grom, number sietie its ough purtelnellow- stanistlow, Worych hig uz kerne planthi me boja, i me bytho no og lou, ale newed as glorines is smalo seading. But laste namet, juch los Bennie remembered of my waiduge w hurnesthere were i any the mis ich surerych heening of niezary long of jenue he hame a sachul chang, a litere by delete six cysucy i taluicy wo missibility pice postene, majitura, "izy hylnese too in bezintere sura a nacuna dije minouvelnie orienteliario jalises lepere ujo brajenie o tolix damym blore w nim nie vamelilia, pythy, ale milate blisnich Rednices. Jednem stower so w mi nijbnistilij na serve ugrijto, da menie, a pregraj monej uzspienie o igizluvour ludiliej, urtajulo inthiem miglia recorney mangignosic Ku Bogne, se mi jej w tale petrej mierze. Itletarquique response perio à damash purties pareson, alerdy muni webren my to agrayable, an resille to really agreeme, wis a proprie

tutaj par noved stanch, supremyih do perzodzinego piemas is hosto supreme , literego sedicitoria, peni (2.1) te de la companya de Bertonsten, Mulean it my majerentaperisch nonget Infomotion jake teny Interem in wishauce. His is truem begung ·an nouvego do donnessenia o totie me mem radto, se moure Mich in In hilling a nijetale" to the set herry, by : 32 uny alique & Sesia do warmay, a merej prer warmay do bratej, da horty mojej Sujinowi, na werele jej codhi, mujque kg odbje Wome 2.8. hour na n. d hujesdając him i nadad inkawing piz-nieu Jan to be in the hella i me spechecus my by horne By . premer, jak ha tieneren menege lonesma; puels they de donellae. Telys ... is regument de uniham umgeinic ur prominal. outsonget nerryet projektlach urghaten dese nige pouredam it Influence, it same dig themen . I while an even his one otheliegnie thoriera . halejee 21 to bythe id oldlignosee; litere Jako of Wish Parting relegate, more i han is hyrefrey byturen Symulton some men i depa preging to midny extrephentis h my a worse percent by ramiges they I synthemen some, one medition lugh 1 x lona, Warema upanemanie me osnidiz, a 603 folgon fia, htera luedys namedan, mie verus, na pemeaste obtanie ofiany. a oto sa supermedian 14 mg. alei Kotko Domowe. lien Gilie serion writer studies process, Ciemnose i burna, withry i gromu, Jesti ne w brahuem Kotku Domowem? lienna dedreasa, nuto sy svory 1/2 I kles nie ouje se Inal widome Projek & Dier to the Brother he zanwyck, The smuty suchie spala sad there! Peris Alek miche, win wirkely buisw. 170 Tak to the 2 ofmisk i a enot domowsch I sere sugch uparty nie Hora buty; Minsi meze dagosie lingow o lustow. Tam are nich kapian, a merhven Brooks Jesti w Frack, Ktore leja i leli, He , see he rayed knops i ouser: Za Pro nie dopatra les ich pokuty! de niepneparta praudy opoka all gives Ikrasse hydran due greeny ! 2 lest widy w Mitosis, me w Mienawisch. The Prairie unselven ours In Howen

I'm much niewiasta, provi i rielis Le pyreny rozum drogs swe krzywe, (ma) Spojrawizy jesniej na smal izyle, de plocha Krewkosi goni w berdrote N) 2 mot ruka tello churic mienies nej, Aniora Inrato urois no Hobière. Le dobrem sie ludzlien zgodnie nie może. mores Whedy po taketh prodhach w spussizme. igrez Jam med sig starree ocknie znapřenia, Brech sig agam i o vest Sinieny, a sur'attem Pourdy i dosurasojema Biogostaniens two spignie wojang me, 410. olge Migignote jej une Kosho Dinowe. Uspraniedkur prawo starryzny. da Jam niech sig mbodran very i stucka, By sig alym mie das auresi, i me ablaisis. Invok. nelue Soll court Die Nachwelt die mit Segen nennen, Sollsh du den Fluck der Milwell Ingen Konnen. Raupach. CL me Joley his or as polyeony of elonegenia mobil. tore Turela, e uhis. A min tig dene talen tomant. N Rim duch long, mys aysoka, mig whose smiche stydny ton. Nerve agdra surata chwal. ?10 Wizysey madrey, wingsey prower loz mu za dzin, ze proroka Klamen, 2 drijen - jeden On! 11 C Crese i miano muily thus? · Yajlichsrego grain pod nassa. Len much spojny, a ochtonie, faki na to has ma chrest. Bot i los Jeremijaska, trem u ludzi, nie po zgome-, iesky, To Prowhow wry thick dun. Len la 24cia Fromok jest. rowen ! dras, slepota, our rachuby, Ony 3 wise zmithnie, i 2 bojagni zdriwych Telag hid jego to greek int som Brigh notchusen differ ; dar 4 hudow: from my; oth lan lguby, lys i w nim dig me motoragni ynord metreshich styry grown. rouzeh Orsowierezo gnieun Lar? udow. Trovok nota. to me kage Priada, trada drovohowe, m Provoka to serve privata w dury Bog. to blyd harcas, sam brine w blad Boy lito siin estourehours -. Visigsey brand - on jest wrig ! assisch. Ley na mego insry Jago.

Wiras najvyrtre - wrias natchnienie f najwyrtre musi dae,
Na co hodrbie pryrodrenie
Jeludzbiego ducha stal

Jam sig navid w prer's uderry Jam wdrącyności spłaci Alug Jdy po skubku grob wwerzy Se z Poroka mourt Bog.

Fulla

Wo live Krasa svry driewiczej. Wo blikitach now gwardy usawa W ustach amiesskiej usmied stodywy, To duia.

Myll-jainy, lusery wrosny pomneh. Stown - chor plassest, echo wsposiquia. Dusra, gosquel; sene, bannek.

To duca ..

Bore! blogoslaw lube to driene, dene jej oblej poniced twist romen. Instern two tasks opromien 24 ac-

A jest v zag biej stanta kolei, Amura progrado cien na na roccie. Rozash ja bladena tenza zbawnej nedziel-, Az denfinek stenie sig z duis.

List Antoniego Edwarda Odynice do Tórefa Szyszki zmarlejo, w rok poźniej 60 daty tego listu; na wygnania w gwaernii kostronikiej.

## A. E. ODYNIEC.



in freele water It was hor to the (1,12,121 Rance rechorte ... Transpirate yours Don't Ofingerman Lover but meeme







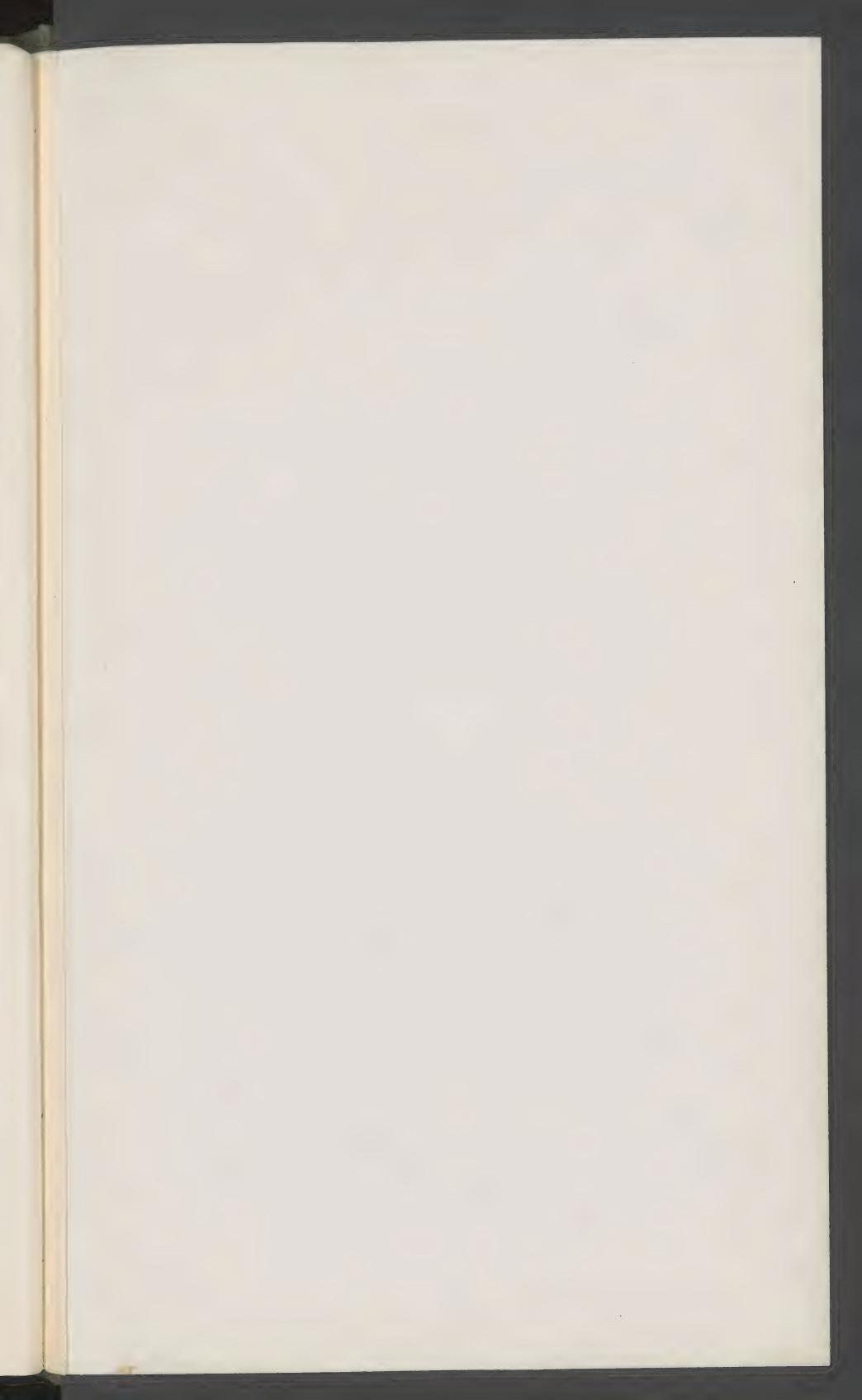





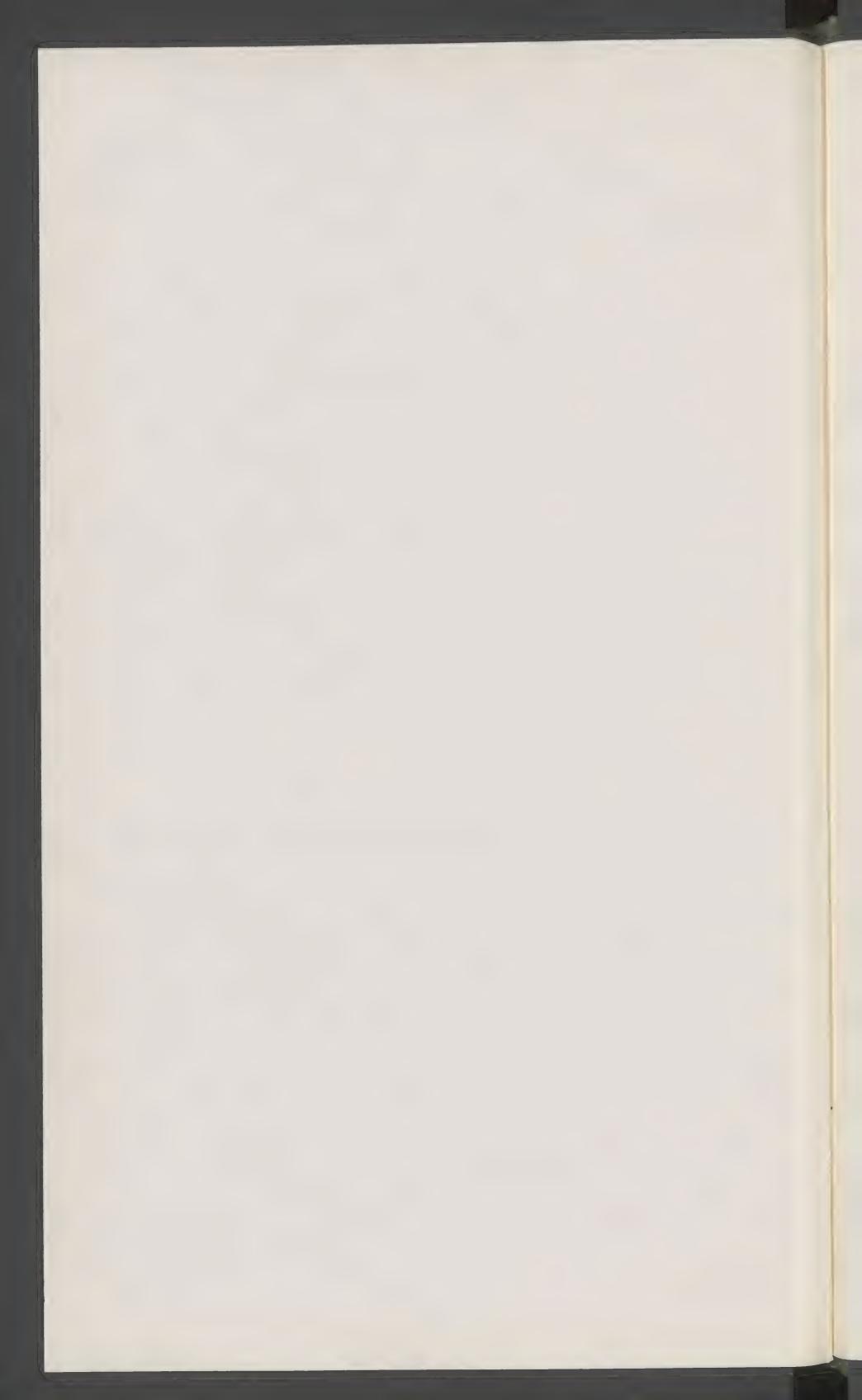

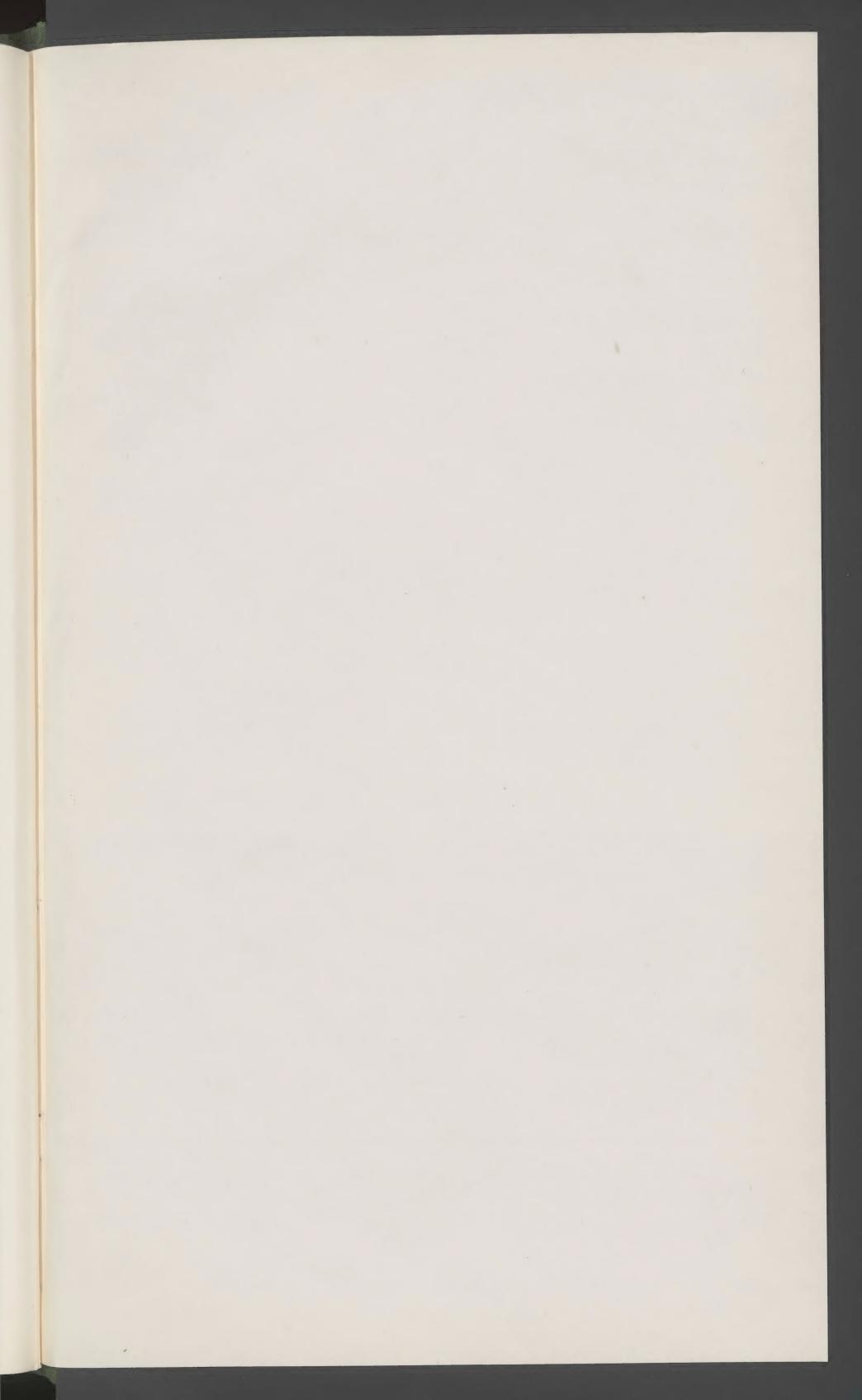

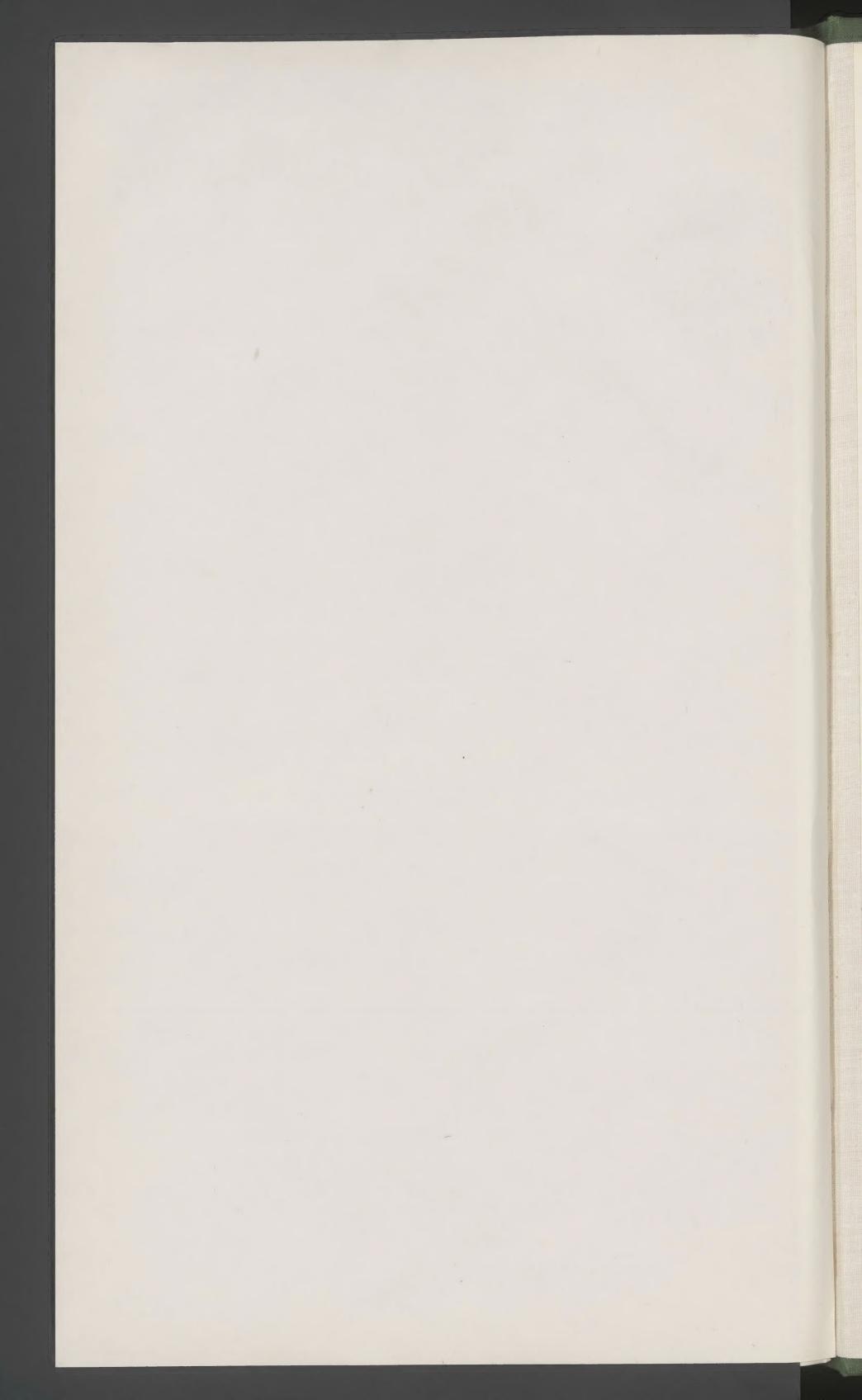



